

- DIMANCHE 12 - LUNDI 13 MAI 1991

#### FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

## Nouveau sursis pour l'Afrique du Sud

QUARANTE-HUITIÈME ANNÉE - Nº 14398 ~ 6 F

EN dépit des apparences L'maigré la persistance d'im portantes divergences et la pression que continuent d'exercer sur eux les extrémistes dans les deux camps, les principaux dirigeants politiques sud-africains. blancs et noirs, viennent de montrer qu'ils veulent préserver le processus de négociations et de réformes engagé l'an dernier. Quelles que soient les difficultés, ils souhaitent manifestement ne pas remettre définitivement en cause une évolution spectaculaire, notamment depuis l'accord historique conclu, le 6 août 1990, par le président Frederik De Klerk et M. Neison Mandela. le leader du Congrès national africain (ANC), qui suspendait à cette occasion la lutte armée décienchée vingt-neuf ans plus

Le 5 avril dernier, pour que le gouvernement satisfasse un certain nombre de ses exigences, l'ANC avait lancé un ultimatum qui expirait jeudi 9 mai. Une rencontre de demière minute entre M. De Klerk et M. Mandela a permis, au prix de quelques concessions supplémentaires, de passer le cap de cette échéance sans la rupture dont l'ANC brandissait la menace.

A 140 V

greenbra 5...

A CHARLES

1997 - A. W. 1899

SHEET IN THE TY

(4) 1 4 5 6 4 4 5 1 8 1 ° 4

a English to ...

A THE SHOUNT OF

المرابعة المجاورة والمرابع

F 367 : \$4 "Williams"

Acres de la constante de la co

The second second second second

Manager - Samuel of the Samuel

्रे केट यहाँ **अं**टर का

**基本 地方** 5 mm

والمراجع والمتحاض

- Harris Mary Street

The state of the s

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF

Andrew Same

Wall Art and a

The same of the same

A SHOW IN

A STATE OF THE STATE OF

VENDREDI, M. Mandela a déclaré que le gouvernement disposait d'un nouveau délai de sept jours pour interdire toutes les armes lors des rassemblements politiques. M. Mandela tient beaucoup à i cette demande, car il s'agit, selon son mouvement, d'un des moyens essentiels de mettre un terme aux affrontements incessants entre groupes noirs riveux, tout particulie qui dépendent de l'ANC et du parti inkatha, à dominante zou-

L'enjeu est grave, car, depuis la reprise à grande échelle des règlements de comptes interethniques au cours de l'été 1990, près de 2 000 personnes ont été tuées. Le gouvernement semble avoir promis de mieux assurer la police dans les quartiers noirs - et de façon plus impartiale, - mais ne s'est pas encore engagé à interdire aux Zoulous le port de leurs armes traditionnelles, notamment lances et sagales, qui sont sou-vent des instruments meurtriers.

CEST pour cela que l'ANC a fixé au gouvernement ce nouveau délai, en soulignant une fois de plus que l'ensemble des négociations pourraient être interrompues. On note à Pretoria que la nouvelle échéance vient à expiration avant les dates des 24 et 25 mai prévues par M. De Klerk pour une conférence réunissant tous les partis sur la question de la violence. L'ANC demeure très réticent quant à sa participation et préférerait que cette réunion importante ait lieu sous l'égide « neutre » des

En fait, il semble que l'ANC, en exigeant le désarmement complet de l'inkatha, veuille placer le gouvemement au pled du mur sur un point que la formation de M. Mandela considère comme déterminant pour la suite du processus de négociation au sujet de l'avenir politique du pays. M. Mandela – poussé par les éléments les plus durs de l'ANC voudrait que le gouvernement prenne définitivement ses distances à l'égard de l'Inkatha. accusé depuis longtemps de n'être qu'un outil du pouvoir pour diviser les organisations noires et surtout pour affaiblir le Congrès national africain.



## Un appel de M. Perez de Cuellar

# Trente millions d'Africains menacés par la famine

Le secrétaire général des Nations unies, M. Javier Perez de Cuellar, a lancé, vendredi 10 mai à New-York, un appel en faveur de l'Afrique, menacée de famine. On estime à trente millions le nombre d'Africains qui auront besoin de secours d'urgence en 1991. M. Perez de Cuellar a demandé un sursaut de solidarité de la part de la communauté internationale. Plusieurs experts s'interrogent toutefois, à la lumière des expéniences passées, sur la façon dont est gérée l'aide alimentaire.

## L'aide dévoyée

par Eric Fottorino

Le Bangladesh sous les eaux, les populations du Sud-Soudan, du Rwanda et du Libéria en proie à la famine : les images se bousculent de populations sans abri, d'enfants décharnés ou effrayés, de mères en pleurs et d'hommes vaincus. Un spectacle qu'on croirait éternel et qui montre combien, au terme de ce siècle de progrès, le tiers-monde reste à la merci de catastrophes n'ayant de naturei que l'apparence.

Les crues, les inondations et les sécheresses annoncent depuis touiours l'exode et la faim. Pourquoi faut-il aujourd'hui encore que des millions de familles soient prises au dépourvu et finalement victimes de drames dont l'histoire enseigne la terrible fréquence?

L'impuissance le dispute à la colère de devoir un jour célébrer, ici une basilique somptuaire, là une mosquée luxueuse ou des barrages inutiles, des palais ubuesques, des

#### Le « Grand Jury RTL-le Monde »

M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à l'action humanitaire, invité du « Grand jury RTL-le Monde », dimanche, à partir de 18 h 30.

qu'inutiles; puis dans ce même tiers monde truffé d' «éléphants blancs», de déplorer l'inorganisation des secours, le manque de moyens, l'imprévoyance, l'incom-

Une fois encore se pose la question de l'efficacité de l'aide humanitaire. Dans son principe, elle est incontestable. Qui remettrait en cause le soutien porté à des populations sinistrées, même si les régimes en place ne remnlissent pas les conditions idéales de respect des droits de l'homme on de la démocratie? Au milieu des années 80, un courant libéral recommandait de secourir seulement les «bons pauvres», justifiant ainsi son refus de soulager le peuple éthiopien sous prétexte que le régime dirigiste du colonel Mengistu ne méritait aucun égard. Cette distinction entre les victimes n'a plus cours et tant mieux. Avant d'être marxiste la souffrance est d'abord humaine.

Fondée sur ce principe d'universalité, l'aide internationale ne doit pourtant pas céder à l'angélisme du don. Apaiser sa conscience par l'envoi d'une aide médicale ou alimentaire sans vérifier son emploi sur place ressemble fort à de la

Live la suite page 9 et l'appel de M. Perez de Cuellar en faveur de l'Afrique page 20

# l'écoute de ses jeunes, Monsieur le Maire entendait déjà le groupe de Jazz dans la future salle de spectacle. Tout naturellement, il a rencontré le Crédit Foncier. En premier, le Crédit Foncier.

## La rencontre Baker-Bessmertnykh au Caire

# Des progrès dans la voie d'un règlement au Proche-Orient

Le ministre soviétique des affaires étrangères, M. Alexandre Bessmertnykh, devait rencontrer son homologue américain, M. James Baker, dimanche soir 12 mai au Caire. A l'issue de sa visite ∉historique», vendredi à Jérusalem, et de ses entretiens avec les dirigeants israéliens « dans une ambiance amicale et sérieuse », il a estimé que « les chances de mettre en route une négociation sont bonnes ». L'URSS et Israel ont décidé de maintenir le dialogue au plus haut niveau.



Lire page 3 l'article d'ALAIN FRACHON

#### La vigilance du Conseil constitutionnel

Des « gardiens » très sourcil-

#### Dépenses de santé

En un demi-siècle, elles seraient passées de 3 % à près de 10 % du produit inté-rieur brut.

# Les 10 ans

- Les « vieux amis » du Morvan - Les hauts et les bas de la

#### Jean-Paul II à Fatima

La pape célèbre le passé mis-sionnaire du Portugal.

#### Elections au Népal

Sur la voie d'une monarchie constitutionnelle.

Page 20

#### HEURES LOCALES

■ Toulouse se nouveau cœur ■ Wazemmes veut garder ses pauvres. E Poubelles transparentes dans l'Essonne. E La difficile coopération pyrénéenne. E Splendeurs et misères de la

pages 13 à 15

# Le S.O.S. de Moscou

L'URSS lance un appel à l'aide massive des sept Grands en agitant le spectre de son effondrement

par Daniel Vernet

Heureux Soviétiques! Ils se dirigent « vers le bon port, celui de la perestroika», alors que, aux dires mêmes de M. Mikhaīl Gorbatchev, ils sont « dans le brouillard », que « les instruments ne fonctionnent pas» et que «l'équipage n'est pas très homo-gène » (1). Heureux navire qui, prenant l'eau de toutes parts, se maintient encore à flot!

Le problème est que, si port il y a, plus personne ne sait très bien à quoi il ressemble. A l'ori-

accroître l'efficacité du système. Loin de l'améliorer, elle l'a détruit, mais les vieilles méthodes de direction de l'économie et d'encadrement de la société n'ont pas été remplacées et l'URSS est menacée par ce que le premier ministre Valentin Pavlov appelle « une décomposition colossale » (2).

Ce n'est pas l'expression d'une délectation morose. C'est un argument politique. La direction soviétique cherche à faire de sa situation catastrophique une force, et de sa faiblesse un atout dans ses négociations avec les gine, la perestroïka devait Occidentaux. Le discours est en

substance le suivant : la situations intérieure de l'URSS est devenue un problème international qui ne préoccupe pas seulement les Soviétiques. Personne n'a intérêt à un effondrement de l'URSS, et surtout pas les Améri-cains et les Européens. Ceux-ci doivent donc tout faire pour aider les Soviétiques à sortir de la mauvaise passe actuelle, en leur apportant une aide massive et en refusant de soutenir les républiques sécessionnistes.

(1) Conférence de presse avec M. Mit-terrand à Moscou le 6 mai . (2) La Repubblica du 9 mai.

Lire la suite page 5

# A la vie, à la mort

« Lune froide », de Patrick Bouchitey, devrait être scabreux. Il est merveilleux

par Danièle Heymann

Il a peut-être erré Patrick Bouchitey, galéré, attendu assez longtemps. Rien de ce qu'il a fait avant son premier long-métrage n'est inutile, cependant. L'acteur avec Claude Miller, Alain Cavalier, Etienne Chatiliez; des trucs à la jélé, ses «doublages sauvages», avec ce génie anthropomorphique de faire parler les bêtes. Et puis, Lune froide, un court métrage, mis en scène en 1985, adapté d'une nouvelle de Charles Bukowski, grand pourvoyeur de bitures cinématographiques, intitulé littéralement la Sirène baiseuse de Venice bravoure et de douleur joué par Jean-François Stevenin et lui, qui reçut même un César. Mais on sait bien qu'en France personne ne voit les courts-métrages.

Alors, six ans plus tard, parce que cette histoire ne pouvait le quitter, Bouchitey l'a reprise. S'appuyant avec l'aide de Berroyer pour le scénario, sur une autre nouvelle de Bukowski – extraite aussi des Contes de la folie ordinaire - il a voulu raconter ce qu'avaient pu devenir Simon et Dédé, après Lune froide.

Après, Simon et Dédé sont de vieux enfants qui vivent en noir et blanc. Ils ont la mémoire sale, de temps en temps ça leur fait mal. (Californie). Un petit morceau de Sinon ca va. Traîne-godasses, pas

propres sur eux, dans une ville sans qualités, ils carburent à la Budweiser, c'est assez exotique et peu alcoolisé, donc ils se saoulent doucement. Ils ont le temps de faire plein de bêtises dans leur vieille 403, larcinant çà et là, cherchant les filles, pas méchants.

Dédé fait râler son beauf (Jean-Pierre Bisson), ne fout rien, parle de musique, de guitare blanche, branché Jimi Hendrix, il est joyeux, il rit souvent. Simon est plus réservé, il a des larmes en stock et travaille à la pêcherie. Simon et Dédé vont à la sête, en descendant des manèges, Dédé vomit un peu. Mais après ils vont mater la belle contorsionniste.

A L'ETRANGER: Algene, 4.50 DA; Maroc, 8 DH; Tunisie, 750 m; Allemagne, 2.50 DM; Autriche, 25 SCH; Belgique, 40 FB; Carada, 2.25 S CAN; Antilles/Réumon, 9 F; Côte-d'Ivoire, 455 F CFA; Danemark, 14 KRD; Espagne, 190 PTA, G.B., 85 p. Grâce, 200 DR; Irlande, 1,10 £; Italie, 2 200 L; Luxembourg, 42 FL; Norvège, 14 KRN; Pays-Bas, 2.75 FL; Portugal, 170 ESC; Sénégal 450 F CFA; Suède, 15 KRS; Suisse, 1,90 FS, USA (NY), 2 S; USA (others), 2,50 S.

8

5

Edité par la SARL le Monde Durée de la société ; cent ans à compter du
10 décembre 1944.
Capital social :
620 000 F
Principaux associés de la société
Société civile
« Les Rédacteurs du Monde »,
« Association Reune Mére » Association Beuve-Méry ».
Société anonyme
des lecteurs du *Monde*.
Le Monde-Entreprises.

M. Jacques Lesourne, gérant,

5, rue de Monttessuy, 75007 PARIS Tél : (1) 45-55-91-82 ou 45-55-91-71 Télex MONDPUB 206 136 F Téléu : 45-55-4-70. - Sociéte filale du journal le Monde et Régie Presse SA.

Imprimeric du « Monde » 12, r. M.-Gunsbourg 94852 IVRY Cedex Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration nmission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN : 0395-2037

omaignements sur les microfilms e ndex du Monde au (1) 40-65-29-33 LE MONDE TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 38-15 - Tapez LM

ABONNEMENTS
1, PLACE HUBERT-BEUVE-MERY, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél. : (1) 49-60-32-90

| 1      | 161. (1) 47-00-32-70 |                                           |                                              |  |  |
|--------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| Īaii   | FRANCE               | SUISSE<br>BELGIQUE<br>LUXEMB.<br>PAYS-BAS | AUTRES PAYS role permale y compris CEE aries |  |  |
| 3 mois | 460 F                | 572 F                                     | 790 F                                        |  |  |
| 6 mais | 890) F               | 1 123 F                                   | 1 560 F                                      |  |  |
| l #    | I 620 F              | 1 086 F                                   | 2 960 F                                      |  |  |

**ETRANGER:** par voie aérienne tarif sur demande.

Pour vous abonner RENVOYEZ CE BULLETIN accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

Changements d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnes sont invités à formuler leur demande deux semaines avant leur départ, en indi quant leur numéro d'abonné.

#### BULLETIN D'ABONNEMENT **DURÉE CHOISIE** 3 mois 6 mois 1 an

Prénom : Adresse : .

Code postal : \_\_

Localité : \_\_

Pays :

111 MON 03

Le Monde

Comité de direction :

ubert Beure-Méry (1944-1969) Jacques Fauret (1968-1982) André Laurens (1982-1985) André Fontaine (1985-1991)

# DATES

Il y a dix ans

# L'attentat contre Jean-Paul II

Na tiré sur le pape!» Le cri fait d'abord le tour de la place Saint-Pierre, en ce mercredi 13 mai 1981, puis gagne les ruelles environnantes et tout Rome avant d'être repris par les radios, les télévisions et la presse pour être répandu dans le monde entier. Stupeur, incrédulité, indignation. Les mêmes réactions que celles qu'avaient suscitées, trois ans augaravant, la mort subite de Jean-Paul I après un petit mois de pontificat. Avec de la colère en plus: on avait osé lever la main sur l'homme en blanc, symbole vivant de la cha-rité. Le terrorisme se mêle au sacrilège!

Il est 17 h 17, précises, lorsque Jean-Paul II, juché sur sa Jeep blanche, par-court, comme tous les mercredis, la foule des fidèles massée devant la basilique. Il serre les mains, embrasse les enfants, bénit les malades. Avant qu'il regagne l'estrade d'où il doit tenir son audience hebdoma-daire traditionnelle, trois ou quatre coups de seu claquent. L'agresseur a tiré presque à bout portant. Le pape s'écroule, plié en deux, sa soutane blanche tachée de rouge.

C'est la panique. Les policiers italiens chargés de la sécurité du pape se précipitent sur la Jeep, qui accèlère brusquement. Deux touristes américains ont été blessés également, une femme à la main, un homme plus grièvement. L'auteur de l'attentat, Mehmet Ali Agca, est cerné. Menacé de lynchage par la foule déchaînée, il doit sa vie à deux agents de police italiens qui le ceinturent et l'emmènent. Jean-Paul II est aussitôt trans-porté à la clinique Gemelli. « Pourquoi ont-ils fait ça?», murmure-t-il avant une intervention chirurgicale qui durera plus de qua-

Pendant ce temps, devant le micro du pape, un prélat répète en plusieurs langues aux gens toujours abasourdis qui remplis-sent la place : « Le Saint-Père a été blessé. Prions pour lui, Récitons ensemble le Pater et l'Ave Maria. » Hommes politiques, memet l'Ave Maria. 3 Hommes politiques, mem-bres du gouvernement italien et chefs de parti défilent à la clinique pour exprimer leur horreur devant cet acte qualifié par le président de la République, M. Sandro Per-tini, de « crime ignoble qui touche les som-mets de la lächeté et de l'abjection ».

Les rumeurs les plus folles circulent. Le pape serait à l'agonie. Les Cassandres rappellent, avec un plaisir morbide, les prophé-ties de Nostradamus : le pape élu l'année où sont morts successivement deux papes sera téchrist. D'autres s'inquiètent de la vacance du pouvoir au Saint-Siège. En fait, de sa chambre d'hôpital, Jean-Paul II continue à présider aux destinées de l'Eglise catholique. Le cas du «siège vacant», prévu par Paul VI, he s'applique qu'à la mort d'un pape ou du moins à une incapacité telle qu'il ne peut plus exprimer sa volonté. C'est alors seulement que le gouvernement de l'Eglise est assuré par le camerlingue.

#### Qui est Mehmet Ali Agca?

Pourquoi cet attentat? Qui est ce mystérieux Mehmet Ali Agca? Au Moyen Age et surtout à la Renaissance, les papes étaient la cible d'intrigues politiques et plusieurs ont connu une mort violente par le poison ou l'épée. De nos jours, les papes comme toutes les personnalités publiques (hommes d'Etat, vedettes du show-business) sont à la merci de terroristes ou d'illuminés. John Kennedy, Ronald Reagan et John Lennon en sont des exemples récents. De même, Paul VI échappa de justesse à un attentat lors d'une échappa de justesse à un attentat lors d'une visite aux Philippines en 1970. Un peintre surréaliste bolivien, Benjamen Mendoza y Amor, se précipita sur le pape avec un kriss (poignard) et ne fut maîtrisé que grâce à l'agilité et à la force du garde du corps du pontife, Mgr Paul Marcinkus. Déjà en février 1981, lors du voyage de Jean-Paul II aux Philippines et au Japon, l'escale de Karachi avait été endeuillée par l'explosion d'une bombe, placée dans une cage d'escalier du stade où la foule attendait le pape. L'attentat, qui a fait un mort et trois blessés, n'a jamais été revendiqué.

Ouant à Asca, il n'était pas inconnu au

trois blesses, n'a jamais été revendiqué.

Quant à Agca, il n'était pas inconnu au bataillon. Le 27 novembre 1979, veille du voyage de Jean-Paul II en Turquie, le quotidien Milliyet publiait la lettre d'un terroriste de droite, Mehmet Ali Agca, meurtrier présumé du rédacteur en chef de ce journal d'Istanbul et qui venait de s'évader de prison. Lettre exaltée dans laquelle Agca menaçait d'assassiner le pape, « commandant masqué d'une croisade (...) si cette visite inopportune et non fondée n'est pas annu-

lèes. Recherché en vain par la police turque, c'est ce même Agca qui mit sa menace à exécution le 13 mai 1981...

Bien qu'Agca prétende, dans un premier temps, avoir agi seul, les magistrats romains qui enquêtent sur l'attentat ne croient pas au geste d'un isolé. Le mandat d'arrêt émis par le parquet de Rome cite six chefs d'in-culpation pour des délits commis « en concours avec des personnes inconnues ». Milan, Pérouse, Palerme, Rome, après la traversée de nombreux pays européens, Alle-magne fédérale, Suisse, Espagne, cela fait évidemment beaucoup pour un solitaire sans argent et sans appuis. D'autant qu'il a toujours réglé ses notes d'hôtel en argent

#### La « filière bulgare »

La condamnation aux travaux forcés à perpétuité d'Ali Agca, en juillet 1981, ne résout pas de nombreuses énigmes. L'enquête, plutôt expéditive, n'a pas démontré l'existence d'un complot, mais alors comment expliquer ce geste, sinon par un déséquilibre mental? Un homme qui déclare devant ses juges : «Au nom de Dieu omnipotent, j'annonce la fin du monde. Je suis Jésus-Christ réincarné l'» est-il fou ou sain d'esprit? Un illuminé ou un dissimulateur rusé? de rétractations tout aussi nombreuses. Les choses se compliquent lorsque l'on apprend que le « loup gris » a reçu dans sa cellule une visite des services secrets italiens et frayé visite des sevites de la Mafia italienne. Le com-ble : l'aumônier de prison, le Père Santini, qui avait rencontré Agca une centaine de fois, fut lui-même incarcéré pour avoir servi de relais avec la Camorra napolitaine!

La «filière bulgare» aura été longtemps à l'honneur. Pour les uns, le KGB serait direc-tement impliqué, en faisant exécuter, ses tement impliqué, en faisant executer ses basses œuvres par ses agents bulgares. Pour les autres, et notamment la CIA, les sérvices secrets bulgares et le KGB auraient été au courant des projets d'Ali Agca contre le pape, formulés publiquement avant la visite de Jean-Paul II en Turquie, et l'auraient faissé agir, sans le manipuler, étant donné son état déséquilibré.

Deux auteurs américains, Edward S. Herman et Frank Brodhead, publient en 1986 une étude magistrale, intitulée The Rise and Fall of the Bulgarian Connection (Essor et déclin de la fillère bulgare). Ils démontrent que l'inspirateur de cette thèse, Paul Henze, ancien chef de l'antenne de la CIA en Turquie, a rédigé un texte, dès 1981, impliquant les Soviétiques dans l'attentat. Le fiambeau est repris par Claire Sterling dans The Terrorist Network (le Rèseau de la terreur), puis le best-seller le Temps des assassins, qui connaîtra un succès mondial. Elle publie un

l'URSS sortit de son silence pour donner sa version des faits. La Literatournala Gazeta public un long feuilleton de Jones Andronov, «Sur la piste des loups», qui accuse Paul Henze, l'inventeur de la « piste bulgare », d'être l'instigateur d'un double com-plot : celui où le pape a failli perdre la vie, et celui des médias, destine à désigner l'URSS et la Bulgarie comme auteurs du crime. Muet sur l'organisation de l'attentat, Andronov se contente d'accusations sans preuves et d'insinuations vagues. A vouloir trop prouver, les deux thèses, l'américaine et la soviétique, s'annulent.

Sauf un élément troublant de dernière heure. Après un silence de dix ans, depuis sa fuite d'URSS, un ancien haut responsable soviétique du KGB, Viktor Ivanovitch Cheimov, a fait une déclaration fracassante à Washington, en mars 1990. Lors d'une conférence de presse, il a affirmé que c'était bien le KGB qui avait tenté d'assassiner Jean-Paul II en mai 1981. Il a précisé en avoir été informé en 1979, alors qu'il se trouvait à Varsovie. Un ordre reçu de Mos-cou, a-t-il indiqué, demandait que l'on « obtienne le maximum d'informations sur les moyens de s'approcher physiquement du pape ». Et d'ajouter : «Cela signifiait qu'ils voulaient l'assassiner. » L'ordre recomman-dait l'utilisation de ressortissants étrangers, impossibles à lier aux services d'espionnage de l'URSS.



D'abord, qui est exactement Mehmet Ali | article dans le Reader's Digest intitulé Agca? Né à Hekimhan (Turquie) en 1958 «L'homme qui voulait tuer le pape», où elle dans une famille modeste, il entre à l'uni-s'efforce de démontrer que l'assassin turc versité d'Istanbul à dix-sept ans. Là, il devient un « loup gris» (selon la légende, les ancètres turkmènes auraient été conduits jusqu'en Asie Mineure par une harde de loups) et entre au Parti d'action nationaliste, anticommuniste et anticapitaliste, mais surtout terroriste. Le 1º février 1979, il assassine en plein Istanbul Abdi Ipekci, rédacteur en chef du quotidien Milliyet.

En 1982, Agca revient sur ses déclarations selon lesquelles il aurait agi seul. Comprenant qu'il ne peut plus espèrer une évasion montée de l'extérieur de sa prison, il multiplie les révélations auprès du juge Martella. Il mouille successivement la massa turque, matte que trafic de desque d'empre et de mèlée au trafic de drogue, d'armes et de cigarettes via Sofia, les services secrets bulgares, et dénonce trois agents présumés en poste à Rome, pour terminer par une déclaration qui conforte la thèse souvent évoquée (notamment par la télévision britannique en 1981) mais jamais démontrée : « L'ordre d'assassiner le pape est venu de l'ambassade: soviétique à Sosia.»

C'est un salmigondis de faits précis et de mensonges flagrants. Au cours de l'instruc-tion, il aurait donné cent vingt-huit versions de son projet d'assassiner le pape. Assorties

s'efforce de démontrer que l'assassin turc avait été « programmé » dès sa jeunesse par les services secrets soviétiques. Thèse reprise par une enquête télévisée, «The Man who Shot the Pope», écrite par Marvin Kalb et Bill MacLaughlin pour la chaîne NBC. Paul Henze et Claire Sterling figurent au générique en qualité de consultants.

#### La riposte soviétique

Cette théorie n'explique ni l'amateurisme de l'attentat ni le fait qu'Agca n'a pes été aussitôt liquidé par le KGB. Autre bévue, l'aveu du ministre de la défense, Leho Lagorio, que des agents secrets italiens avaient rendu visite à Agea alors qu'il était censé être maintenu au secret. Ce sont eux, selon le ministre, qui avaient persuade le prisonnier de passer aux aveux en échange d'une réduction de sa peine. Toutes ses déclara-tions furent ainsi frappées de nullité et la tions rurent ainsi irappees de numite et la « fièvre bulgare » retomba. Pourtant, des personnalités aussi éminentes que Henry Kissinger ou Alexander Haig continuaient à tenir pour acquise la participation des services secrets soviétique

La polémique rebondit en 1983, lorsque

Quant à la victime, non seulement elle a pardonné à son agresseur, mais elle lui a même rendu visite en prison. En décembre 1983, Jean-Paul II s'est entretenu avec Ali Agea pendant une vingtaine de minutes. Que se sont-ils dit? Malgré la tentative d'un quotidien turc de faire lire à des sourdsmuets sur les lèvres d'Agca et du pape (l'en-tretien était filmé par la télévision), on ne saura rien. « Je lui ai parlé comme à un frère qui jouit de ma confiance », a simplement déclaré Jean-Paul II.

Qui plus est, le pape déclara publiquement que la Vierge de Fatima, dont la pre-mière apparition aux trois petits bergers portugais a eu lieu le 13 mai 1917, avait « détourné de sa main » la balle de l'assassin, qui n'a touché aucun organe vital. Lorsque Jean-Paul II visitera Fatima le 13 mai pro-chain, il pourra apercevoir cette balle, qu'il avait offerte à l'évêque de Leiria-Fatima, Mgr Alberto Cosme do Amarai. En effet, elle a été sertie dans la couronne de dia-mants et de pierres précieuses qui est placée sur la statue de la Vierge dans des occasions sur la statue de la Vierge dans des occasions extraordinaires, comme «ex-voio du chef de l'Eglise catholique, [qui a] survécu miraculeusement à l'attentat d'il y a dix ans ».

**ALAIN WOODROW** 

"GRAND JURY" RTL - Le Monde dimanche 18h30 en direct sur BERNARD animé par Philippe CALONI avec Dominique PENNEQUIN et Pierre-Marie CHRISTIN (RTL) André PASSERON et Eric FOTTORINO (Le Monde)

Sovietiqu

11 14 41 6

£.,

ं स्थारक

F .4.4 .4 . eranak j

化力性分遣

er i generale gje

Jan Barre र विस्ता प्रदेशके जे

2 15 mg - ALLE SE

4.000 to a second of the part A CHARLES W. 11. 2 1. 4

بمائه أزاتها يتحالمه فاعتب

er in America and the Harris

and graphic

The second of the second - Tink in e is a market

w **and** 

The same of the same

doit êtn

The second second \*\*\*\* 

TELLER SETT MANAGE T. C. Thank 

- Clercine and N ZZ \* 420 # **\*90.00** 

P TRACE 1 TOTAL MAR 

t received

# **ETRANGER**

La visite de M. Bessmertnykh à Jérusalem

# Soviétiques et Israéliens ont célébré dans les formes l'« événement historique »

A l'issue de sa visite en Israël, le ministre soviétique des affaires étrangères, M. Alexandre Bessmertnykh, s'est rendu, vendredi 10 mai, au Caire - quatrième étape de sa tournée au Proche-Orient, - où il devait s'entretenir dimanche avec le secrétaire d'Etat américain, M. James Baker. Une rencontre qu'il devait avoir dans les jours prochains à Genève avec M. Yasser Arafat a été reportée sine die, et M. Bessmertnykh doit se rendre mardi au Liban.

> JÉRUSALEM de notre correspondant

Les symboles avaient au moins autant d'importance que les déclarations publiques : le drapeau à la faucille côtoyant l'emblème à l'étoile de David sur la tribune de presse; le Tupolev de l'Aeroflot stationné sur le tarmac de l'aéroport Ben-Gourion; la radio israélienne qui diffusait des chansons russes à longueur d'émissions, etc. Si la première visite jamais faite en Israël par un ministre soviétique des affaires étrangères, vendredi 10 mai, n'a duré que quelques heures, les autorités ont cependant célébré dans les formes « l'événement historique ».

Au terme de quatre années de réchauffement continu des relations bilatérales, les Soviétiques ont donc brisé le «tabou» qu'ils s'étaient fixé, et qui était resté inviolé depuis 1948, en dépêchant M. Alexandre Bessmertnykh à Jérusalem. Avant tout, c'est ce geste qui a compté. Les Israéliens ont apprécié, sans ètre dupes sur le moment choisi : en se rendant un vendredi à la mi-journée en Israël, M. Bessmertnykh savait qu'il limitait à l'avance ses conversations, puisque le shabbat interdit toute activité officielle à la tombée du

Le reste fut sans surprise. soviétique a quitté Israël en milieu d'après-midi après quatre heures d'entretiens à Jérusalem. d'abord avec son homologue israélien, M. David Lévy, puis avec le chef du gouvernement, M. Itzhak Shamir. Des rares declarations que MM. Bessmertnykh et Lévy ont bien voulu consentir à la presse, dont un fort contingent de journalistes soviétiques, il ressort que « l'ambiance a été amicale et sérieuse » et - c'est peut-être le plus important - que les deux parties ont décidé de maintenir le dialogue

au plus haut niveau. Prudent comme peut l'être un diplomate soviétique, M. Bess-mertnykh s'est soigneusement refusé à prendre un engagement public et précis sur l'une des questions qui intéressaient le plus ses hôtes israéliens : la normalisation des relations diplo-matiques avec l'élévation des représentations dans les deux pays du niveau consulaire à celui des ambassades.

> « Une marge d'amélioration »

« On s'en rapproche de plus en plus, cela va venir », a-t-il dit, sans avancer la moindre date. Visiblement, les Soviétiques se ménagent une marge de manœuvre et de pression en gardant en réserve cette ultime étape de la normalisation.

Rompues par l'URSS au lendemain de la guerre israélo-arabe de juin 1967, les relations diplomatiques ont été rétablies en juin 1987, avec l'ouverture d'une mission consulaire soviétique à Tel-Aviv, puis d'un consulat israélien à Moscou. Depuis, a rappelé le diplomate soviétique, « le développement des relations bilatérales a été continu et satisfaisant ». «Il y a encore une marge d'amélioration, n-t-il poursuivi, mais, dores et déjà, le nombre de projets de coopération mis en chantier dépasse ce que nous avons avec bien d'autres

☐ KOWETT : Washington appelle au respect des droits de l'homme. Les Etats-Unis ont appelé le Koweit à faire en sorte qu'à partir du samedi 11 mai les procès des personnes accusées d'avoir collaboré avec l'irak pendant l'occupation de l'émirat se déroulent de manière « équitable et prompte ». « Nous avons dit de manière continue au gouvernement koweitien l'importance de respecter les droits de l'homme et les principes de la procedure legale dans les accusations de collaboration et d'abus durant l'occupation irakienne». 2 indiqué le porte-parole du département d'Etat, M. Richard Boucher. - (AFP.)

Deux démineurs français grièvement blessés au Koweit. - Deux sous-officiers du 17 régiment du génie parachutiste (RGP) basé à Montauban (Lot-et-Garonne), les sergents Jean-Michel Chasseigne et Fabrice Toussaint, ont été grièvement blessés, jeudi 9 mai, à Koweit, par un engin explosif lors

Prudence encore sur la ques-tion du lien entre l'émigration des juifs soviétiques et les implantations israéliennes dans les territoires occupés. Comme s'il avait décidé, à l'occasion de cette tournée proche-orientale, de ne dire à ses interlocuteurs que ce qu'ils souhaitaient entendre, M. Bessmertnykh s'est catégoriquement refusé à répéter ou à confirmer les propos qu'il avait tenus la veille : lors d'une conférence de presse à Amman, il avait averti que l'URSS pourrait refermer les portes de l'émigration si les Israéliens poursuivaient la colonisation de la Cis-jordanie et de la bande de Gaza.

> « Ni menace ni pression »

Le ministre soviétique s'est, cette fois, borné à indiquer que l'émigration était avant tout le résultat de la démocratisation en URSS, laissant entendre qu'elle ne dépendrait donc pas de considérations de politique étrangère. Dans les discussions en cours pour la recherche d'une formule de négociation régionale, a-t-il précisé, il n'est pas question « d'exercer des pressions artificielles sur les participants ». A en croire M. Avi Pazner, un conseiller du premier ministre, M. Bessmertnykh a garanti que l'emigration des juifs soviétiques se poursuivrait sans entrave.

«Il n'y a eu ni menace ni pression », a renchéri M. Lévy, en

d'une opération de destruction de munitions. Selon le ministère de la défense, leurs jours ne sont pas en danger. Après une intervention chirurgicale à Koweit, les deux hommes ont été rapatriés par avion, vendredi 10 mai, vers la France, Le 29 avril, un légionnaire du 6 régiment étranger du génie (REG) avait été mortellement blessé en déclenchant par accident la mise à feu d'un engin explosif au Koweit. - (AFP.)

Un Palestinien de quinze ans tré par des soldats israéliens. - Dans un camp de réfugiés proche de Naplouse, dans le nord de la Cisiordanie, un Palestinien de quinze ans a été tué par bailes, vendredi 10 mai, par des soldats israéliens, a-t-on appris de source palestinienne. A la suite de ce décès, de violents affrontements entre manifestants palestiniens et soldats ont éclaté à Naplouse et deux Palestiniens ont été blessés et hospitali-

que ne l'aurait fait un responsable de la gauche, « la contribution soviétique en faveur de la paix » au Proche-Orient. Avec des formules floues et précautionneuses, M. Bessmertnykh a fait part, de son côté, d'un vague optimisme quant à la relance d'un processus de paix. «Il y a aujourd'hui l'occasion d'avancer vers un règlement, on discute des movens de reunir une conférence de paix, a-t-il dit; les chances de mettre en route une négociation

sont bonnes, assez sérieuses.»

Cela confirme sans doute que l'URSS est un acteur à part entière dans les efforts entrepris par les Etats-Unis pour réunir une conférence régionale regroupant Arabes et Israéliens sous les auspices de Washington et de Moscou, Au-delà de cette constatation toutefois, les positions de l'Etat hébreu et de l'URSS paraissent toujours aussi éloignées. Significativement, M. Bessmertnykh parle de « conférence de paix », pas de « conférence régionale», comme les Américains et les Israéliens. La formule du ministre soviétique laisse entendre que Moscou ne veut pas tout à fait abandonner son projet de « conserence internationale » réunissant les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et toutes les parties en conflit, y compris l'OLP – une proposition qu'Israel considère comme parfaitement irrecevable.

Autre point de contentieux entre l'URSS et Israël : les ventes d'armes soviétiques aux pays qui maintiennent l'état de guerre avec l'Etat hébreu. Le ministre de la défense, M. Moshe Arens, relevait cette semaine: « C'est bien l'URSS qui reste l'un des plus grands fournisseurs d'armes de la région ». Les circuits peuvent être indirects, ils sont tout aussi inquiétants pour les Israéliens: « J'espère que l'URSS fera pression sur la Corée du Nord pou qu'elle abandonne le projet de vendre des missiles Scud-Bàla Syrie », avait ajouté M. Arens. Comme M. Bessmertnykh faisait observer, vendredi, que les Arabes, eux, avaient peur des capacités militaires d'Israël, M. Lévy a assuré que l'Etat hébreu était prêt à conclure un pacte de non-agression avec ses

ALAIN FRACHON

Après le refus irakien d'une force de police de l'ONU

## Washington pourrait avoir recours à une nouvelle résolution du Conseil de sécurité

Les Etats-Unis pourraient demander au Conseil de sécurité de l'ONU de voter une résolution autorisant l'envoi d'une force de police dans le nord de l'Irak pour protéger le retour des réfugiés kurdes chez eux et permettre le départ des forces américaines de cette zone, a indiqué vendredi soir 10 mai, le secrétaire d'Etat américain M. James Baker, Dans les milieux diplomatiques de l'ONU, on juge toutefois difficile l'adoption d'une nouvelle résolution du Conseil en raison des positions très réservées de l'URSS et de la Chine à l'égard d'un nouveau texte qui accroîtrait l'intervention étran-

gère en Irak. **NEW-YORK** 

de notre correspondant

Au lendemain de son entrevue avec M. George Bush, au cours de laquelle il a informé le président américain du refus de Bagdad d'autoriser le déploiement d'une force de police de l'ONU dans le nord de l'Irak, le secrétaire général des Nations unies, M. Javier Perez de Cuellar a expliqué, vendredi 10 mai, qu'il ne lui était pas possible de prendre lui-même la décision et que celle-ci relevait donc d'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité.

Pour les représentants occidentaux, le seul moyen de sortir de l'impasse est effectivement de recourir à cette dernière solution. Mais, en l'état actuel des discussions, un nouveau texte se heurterait à une opposition catégorique des Chinois, qui en ont déjà discrètement informé les membres du Conseil. Opposition dui tient

autant à des raisons de principe (la Chine s'est abstenue lors du vote de la précédente résolution - 688 sur la situation des réfugiés) qu'à l'irritation que manifeste en ce moment Pékin à propos des conditions posées par Washington à l'oc-troi à la Chine de la clause de la nation la plus favorisée.

> « La carte du pire »

Pour leur part, les Soviétiques sont également très réticents et il faut compter aussi avec la grande prudence observée par d'autres pays représentés au Conseil de sécurité, en dehors des cing membres permanents. Ce qui incite un observateur au Conseil à prédire qu'une telle résolution « ne recueillerait pas le minimum de neuf voix nécessaires à son adoption » .

Ce qui explique que Bagdad a joue la carte du pire en espérant que la situation tournera à son avantage » comme l' estime un maintenant une présence militaire onusienne, c'est prendre le risque qu'elle reste très longtemps sur place. En revanche, il est plus facile pour l'Irak de laisser la coalition armée s'embourber chaque jour un peu plus dans le nord du pays pour finir par décider de partir au plus vite. Comme les Américains l'ont fait à Beyrouth », explique-t-il.

Sentant le danger, Washington a aussitôt réagi au refus de Bagdad. Se disant « gravement préoccupé », par cette réponse négative à une nrésence onusienne, un porte-parole de l'administration américaine a fermement invité, le 10 mai, l'Irak « à reconsidérer son refus ». Sans préjuger la suite à donner à cette première « rébellion » de Saddam Hussein depuis la mise en

#### Londres s'opposera à tout assouplissement des sanctions contre l'Irak « aussi longtemps que Saddam Hussein sera au pouvoir »

Document

La décennie

**Mitterrand** 

racontée par

Jacques

Le premier ministre britannique, M. John Major, a assuré, vendredi 10 mai, que son pays s'opposerait à toute atténuation des sanctions contre l'Irak tant que le président Saddam Hussein serait au pouvoir. « La Grande-Bretagne opposera son veto à toute résolution de l'ONU destinée à assouplir le régime de sanctions que nous avons mis en place; cela aussi longtemps que Saddam Hussein restera au pouvoir », a-t-il dit lors d'un congrès

du Parti conservateur, à Perth, en

Selon le premier ministre britannique. Londres est décidé à faire en sorte que l'Irak ne puisse pas reconstituer sa machine de guerre. « Nous devons faire en sorte, par tous les moyens possibles, que l'Irak ne puisse jamais retrouver sa capacité à menacer ses voisins avec des armes nucléaires, chimiques ou biologiques », a ajouté M. Major. -

# DIPLOMATIE

Avant la reprise des négociations sur l'Espace économique européen

# La Suisse estime que son adhésion à la CEE doit être « étudiée en priorité »

déclaré le gouvernement helvétique dans un européen (EEE). communiqué publié, vendredi 10 mai, à des négociations entre les Douze et les Six terme, mais « sans illusion », compte tenu sion précipitée ».

Une adhésion de la Suisse à la CEE de l'Association européenne de libre- des obstacles à surmonter pour aboutir à un a devient l'option à étudier en priorité », a échange (AELE) sur l'Espace économique a traité équilibre ».

Le Conseil fédéral a fait savoir qu'il enten- nouvelles formules d'accord pour se rappro-Berne, avant la reprise, lundi, à Bruxelles, dait poursuivre ces négociations jusqu'à leur cher de la CEE, mais se refuse à une « adhé-

En cas d'échec, la Suisse recherchera de

auraient, au contraire, souhaité un peu plus d'audace. Un député radical de Genève a, pour sa part, reproché au gouvernement « d'avancer à reculons vers l'Europe ».

JEAN-CLAUDE BUHRER

☐ Une majorité d'Autrichiens restent opposés à une adhésion à la CEE -Un référendum sur l'adhésion de l'Autriche à la CEE « donnerait aujourd'hui un résultat négatif», seion un sondage publié vendredi 10 mai à Vienne. Pour 94 % des 1 723 personnes interrogées, la suppression des limitations du transit, consécutive à l'adhésion, serait un inconvénient; 81 % redoutent un « amolissement » des lois écologiques; 74 % craignent la vente de propriétés foncières aux étrangers et 64 % estiment que la neutralité est plus importante pour l'Autriche que son adhésion. - (AFP.)

# listes et les démocrates-chrétiens,

Jean-Louis Bianco

de mai

## de notre correspondant

Les Suisses, qui attendaient une prise de position claire de leur gouverne-ment en faveur de l'adhésion à la CEE, en ont été pour leurs frais. Alors que depuis plusieurs semaines une partie de la presse avait entretenu le suspense, Berne hésite tou-jours à franchir le pas décisif, même si l'idée de l'adhésion est en train de gagner du terrain.

# Hâte-toi lentement » : ainsi pourrait se résumer la politique du Conseil fédéral à l'égard de la construction européenne. Sous la pression des événements, et tenant compte d'une sensible évolution dans l'opinion publique, il a sans doute amorcé un nouveau virage en direction de la CEE. Mais la position gouvernementale, telle qu'elle a été pré-

du compromis helvétiques.

Soucieuse de préserver sa neutra-lité et ses institutions, la Suisse avait d'abord espèré parvenir à des arran-gements avec la CEE - sans passer nécessairement par l'adhésion – en participant aux négociations sur la création de l'EFE.

« Avancer à reculons»

Mais ces pourparlers n'ont pas répondu à l'attente de Berne et, dans sa forme actuelle, le futur traité n'aurait guère de chance d'obtenir l'approbation populaire. Excluant d'em-blée des velléités isolationnistes, le gouvernement helvetique a donc envisagé d'accorder la priorité à la perspective d'une adhésion à la CEE, ont expliqué MM. Delamuraz et Felsentée par les ministres de l'économie, M. Jean-Pascal Delamu-

raz, et des affaires étrangères, M. René Felber, s'inscrit bien dans la traditionnelle circospection et l'art des deux ministres ont souhaité qu'un grand débat s'engage dans le pays sur l'avenir européen de la Confédération et qu'une éventuelle adhésion se fasse « sans précipitation ». Le gouvernement ne voulant pas forcer la main à la population, qui décidera en dernier ressort, une éventuelle adhésion de la Suisse à la CEE dépendra de l'évolution de l'opinion. Pour la première fois, un récent sondage a fait apparaître une majorité de 54 % de Suisses favorables à l'entrée dans la CEE, avec une proportion de 74 % parmi les franco-phones, et de 47 % dans les régions de langue allemande. Mais le Conseil fédéral n'entend pas prendre le risque d'être désavoué par les électeurs, comme ce fut le cas lors du référendum sur l'adhésion de la Confédération aux Nations unies. Si les radicaux et les démocrates du centre ont salué cette prudence, deux autres

Avocat réputé pour l'étendue de ses relations et grand serviteur du Parti démocrate, M. Clark Clifford est aussi le patron de la First American Bankshares, l'un des principaux établissements bancaires de Washington. C'est cette dernière fonction qui lui vaut d'être éclaboussé par les suites du scandale de la BCCI, une banque luxembourgeoise soupçonnée de blanchir l'argent de la drogue. Le département de la justice, un tribunal de New-York et la Réserve fédérale mènent une triple enquête sur les relations véritables entre les deux établissements et leurs dirigeants. Une affaire qui vient au plus mauvais moment pour le Parti démocrate, désarconné par le succès de M. Bush dans la guerre du

8

**NEW-YORK** 

de notre correspondant

«Je ne savais pas ... J'ai été busé ... Ma confiance a été trahie ». Il y avait quelque chose de pitoyable à voir l'un des avocats les plus respectés-et redoutés-de l'establishment washingtonien contraint récemment d'assurer lui-même sa défense devant les caméras de la chaîne CBS. Depuis quelques jours, le piège a com-mencé à se refermer sur Clark Clif-ford. A tel point que certains se demandent si ce fidèle serviteur de l'Etat et de quantité de présidents des Etats-Unis depuis un demi-siècle, l'une des figures marquantes du Parti démocrate, ne va pas voir bientot sa brillante carrière de lawver et de grand banquier brutalement interrompue pas la justice. Et ce en raison des relations coupa-bles que la First American Bankshares, sa banque, entretenait avec a Bank of Credit and Commerce International. Un établissement luxembourgeois dont les ramifications, étendues à de nombreux pays, dont les Etats-Unis, servaient au blanchiment des narcodollars en provenance du cartel de la dro-

A quatre-vingt-quatre ans, Clark Clifford reconnait qu'il vit actuellement « sa période la plus difficile v. De fait, son parcours profes-sionnel et politique sans faute le plaçait au-dessus de tout soupçon. Confident du président Harry Tru-man dont, il rédigeait les discours durant l'après-seconde guerre mondiale, procureur-général et ami de John Kennedy, sa fidélité au Parti démocrate lui vaudra d'obtenir le secrétariat à la défense sous l'ad-ministration Johnson avant de devenir, bien plus tard, l'émissaire spécial de M. Jimmy Carter.

Celui que l'on a tôt fait de baptiser « The Washington Monument» eut raison des personnalités du monde politique et des représentants des firmes américaines et étrangères qui font antichambre dans son cabinet de Connecticut Avenue, à l'enseigne Clifford & Warnke, aurait pu se contenter de cette légitimité. Mais les mysté-rieux dirigeants de la BCCI devaient en décider autrement. Depuis longtemps, cette banque, créée en 1972 avec des pétrodollars par Agha Hassan Abedi, un banquier pakistanais très lié à l'ancien général Zia et qui s'était mis en tête d'offrir ses services au tiersmonde où les crédits sont rares (en créant une fondation à cet effet) mais aussi, plus prosaïquement, aux riches émirs du pétrole, voulait prendre pied aux États-Unis. Et tout particulièrement à New-York, capitale des transactions finan-

> Bert Lance, une relation commune

En 1975, la BCCI échoue toutefois dans une première tentative pour s'emparer de Financial General Bankshares, un établissement installé à Washington. Deux ans plus tard, Agha Hassan Abedi récidive en lançant cette fois une offre publique d'achat hostile sur la même banque. Une opération réus-sie grâce au soutien financier de la Kuweit International Finance, une société financière gérée par Ghaith Pharaon et avec l'assistance juridique de Clark Clifford. Ce dernier et Hasan Abedi se sont connus grace à une relation commune, Bert Lance, le directeur du budget de l'époque dont le président Carter devra se séparer par la suite après la faillite d'un établissement bancaire dans lequel il avait des intérêts. M. Abedi et la BCCI – les

devoir. Ils donnent un discret coup de main à Bert Lance pour le sortir de ses difficultés financières, ils aident le financier saoudien Ghaith Pharaon, un intermédiaire que l'on retrouvera des années durant dans quantité de contrats conclus avec l'Arabie saoudite, à acquérir la National Bank of Geor-gia (la banque détenue jusque-là par l'ancien directeur du budget de Jimmy Carter) et, enfin, ils propo-sent en 1981 à Clark Clifford de prendre la présidence de la Finan-cial General Bankshares, l'établissement convoité qui sera rebaptisé First American Bankshares.

Pour en arriver là, compte tenu de la fronde des anciens action-naires de Financial General et de l'opposition de la commission boursière américaine qui dénonce le manque de transparence des structures et des comptes de la BCCI, Clark Clifford a du se bat-tre. Aujourd'hui, il affiche un triomphe modeste. « Nous avons fait la tournée du gouvernement, du département d'État et du Trésor pour savoir quelle serait leur atti-tude à l'égard du rachat d'une banque américaine par des intérêts étrangers. Nous n'avons pas rencontre d'objection », raconte-t-il. « Cela peut se comprendre. A l'époque, les Etats-Unis envoyaient entre 60 et 80 milliards de dollars par an dans la région et les autorités voulaient qu'une partie de cet argent revienne dans le pays », ajoute-t-il.

> Des chèques libellés par Manuel Noriega

e plus fidèle au cabinet d'avocats, Robert Altman, aussitôt promu directeur général de la nouvelle banque, Clark Clifford s'empressera de développer la nouvelle acquisition de M. Abedi. En quelques années, First American Bankshares, qui a repris la Natio-nal Bank of Georgia dont Ghaith Pharaon ne veut plus, va se hisser parmi les cinquante premières ban-ques américaines. En queue de classement, certes, mais l'établisse-ment qui emploie 6 000 personnes, affiche fin 1990 environ 11 milliards de dollars d'actifs et dispose laros de conars d'actifs et dispose d'un réseau de près de 300 succur-sales réparties pour l'essentiel à Washington, à New-York et dans les Etats du Sud, notamment en Floride d'où proviendront les mal-heurs du célèbre homme d'affaires devenu banquier.

C'est ainsi qu'à Tampa, en octobre 1988, a lieu un étrange mariage transformé en souricière pour trafiquants de drogue par les douanes américaines, une collusion « d'in-térêts » a pu être établie non seulement avec la BCC1 mais, aussi, par ricochet, avec la First American Banshares. Non seulement l'union évue entre Robert Musella et prévue entre Robert Musella et Kathleen Erickson n'a pas été menée à terme, mais les deux faux fiancés - et véritables agents du FBI – aidés par une escouade de policiers, ont réussi à passer les menottes à tous les invités. Une opération rondement menée par les douaniers américains avec le concours des polices française, britannique, suisse, luxembourgeoise à l'issue de près de deux ans d'en-quêtes et de filatures dans la trentaine de pays où la Bank of Credit and Commerce International a ses

La «Cocaïne-Chase», selon son nom de code, a fait tomber à cette occasion quelques petits bonnets de la drogue et plusieurs responsa-bles de la BCCI qui, finalement, accepteront de plaider coupable et seront condamnés à des peines de prison pour avoir blanchi des coca-dollars. Mais le coup de filet a sur-tout seme l'effroi à Washington où le tandem Clifford-Altman s'empressera de nier tout lien d'intérêts entre la First American Bankshares et la BCCI, désormais persona non grata. Tout en continuant à confier au cabinet Clifford & Warnke le soin de défendre les inculpés de la banque luxembourgeoise. Au grand dam des dignitaires du Parti démocrate qui s'inquiètent de l'effet que peut avoir sur leurs troupes la conduite de leur doyen d'âge. D'autant que celui-ci joue de mai-chance. Lors de sa minutieuse enquête sur le blanchiment de la drogue, la sous-commission ad hoc constituée par M. John Kerry, sénateur démocrate du Massachusetts, découvre des chèques portant sur quelques milliers de dollars et libelles par Manuel Noriega, l'exdictateur panaméen, considéré lui aussi comme un narco-trafiquant et dont les autorités militaires américaines réussiront à s'emparer en décembre 1989.

ainsi que le surnommaient ses compatriotes, a fait transiter ces chèques par l'intermédiaire d'un compte détenu par la BCCI à la First American Bankshares. A cette évocation, Clark Clifford retrouve son mordant. « Ce sont seulement cing chèques sur des millions de chèques qui transitent par la First American. De toute façon, ditesvous bien que même si nous avions remarque ces transferts, cela n'aurait fait aucune différence. A l'époque, Manuel Noriega figurait sur les feuilles de paie du gouvernement américain ... » L'argument ne semble avoir convaincu ni le département de la justice ni les tribunaux de New-York et encore moins la Réserve fédérale qui coiffe tous les grands holdings bançaires. A New-York, M. Robert Morgenthau, l'un des principaux juges new-yorkais spécialisés dans les affaires de blanchiment de l'argent de la dro-gue a confirmé récemment que la BCCI détenait en fait le contrôle de la First American, ce qui impli-que maintenant de sérieux ennuis pour ses deux agences de Manhat-tan, rachetées à Bankers Trust, et qui constituent l'une des pièces maîtresses du dispositif. A Washington, les autorités fédérales bancaires ont admis à présent l'argumentaire du juge Morgenthau. Début mars, le conseil de la Réserve fédérale a donné l'ordre à la BCCI de cesser toute activité aux Etats-Unis et de céder toutes les actions «directement ou indirectement » en sa possession et qui auraient pu lui assurer le contrôle

de la First American. Un contrôle

d'autant plus aisé à dissimuler que

la First American Bankshares Corp

est coiffée par une société-holding,

la First American Bankhares Inc.

elle-même détenue par une

seconde holding, la Credit and

Commerce American Holdings

NV, dont le siège social est aux... Antilles néerlandaises, paradis fis-cal bien connu et où les liens établis de longue date avec la BCCI seront difficiles à prouver.

> « Pai été utilisé »

Face à cette cascade de « révélations » des autorités bancaires fédérales qui ne semblent avoir surpris que MM. Clifford et Altman, l'avocat, qui a encore fière allure, ne cache pas son amertume. « Je ne sais tout cela que depuis deux mois. J'ai été utilisé par ces gens qui voulu tirer profit de la réputation que j'avais à Washing-

Le fait d'en parler déjà au passé confirme le discrédit dont pâtit dorénavant M. Clifford au regard de ses anciennes relations d'affaires et de ses amis politiques. Mais il est déjà avéré que les deux hommes ont menti au juge fédéral qui les interrogeait sur leurs liens réels avec la banque luxembourgeoise. D'où l'impression générale que M. Clifford s'est laissé « abuser » beaucoup plus qu'il n'a été

Ce que pensent déjà plusieurs membres de la commission bancaire de la Chambre des représentants qui, le 12 avril dernier, a annoncé à MM. Clark Clifford et Robert Altman qu'elle allait leur demander de venir expliquer devant cette commission com-ment, en dépit de leurs dénégations, la «banque des narcodollars » est devenue propriétaire d'un des principaux établissements ban-

## Tension entre Islamabad et New-Delhi à propos du Cachemire

Le ton monte depuis qualques ours entre Islamabad et New-Delhi à propos du Cachemire. Le premier ministre indien, M. Chandra Shekhar, a menacé le Pakistan, vendredi 10 mai, de « payer un prix élevé » s'il ne s'abstient pas d'envoyer des e infiltrateurs et des saboteurs » de l'autre côté de la frontière.

> **NEW-DELH!** de notre correspondant

Selon M. Chandra Shekhar, l'Inde ne tolérera pas davantage de « mésaventures » comme celle qui s'est déroulée la semaine dernière lorsque, selon lui, un groupe de militants cachemiris entraînés au Pakistan a tente de franchir la frontière. Au cours de cet incident les troupes indiennes auraient tué soixante-dix « terroristes ». « Aucun pouvoir sur terre, a affirmé M. Chandra Shekhar, ne peut séporer le Cachemire de l'Inde.»

A Islamabad, le chef de l'armée. le général Aslam Beg, a indiqué que les récentes escarmouches de part et d'autre de la «ligne de contrôle » avaient accru la tension entre les deux pays, ajoutant que le Pakistan était pleinement capable de faire face à toute menace. Selon le quotidien pakistanais The News, ordre a été donné aux familles des soldats stationnés en Azad Kashmir (Cachemire « libre », côté pakistanais) de quitter la zone en raison des tirs de l'artillerie indienne. Selon un autre quotidien d'Islamabad, The Muslim, 30 000 personnes auraient déjà obtem-

Cette escalade verbale intervient alors que les relations entre les deux pays s'étaient plutôt améliorées ces derniers mois. Mais New-Delhi soupçonne son voisin de vouloir créer un climat de violence dans la vallée pendant la période électorale. Il est maintenant établi que les militants cachemiris disposent de camps d'entraînement en territoire pakistanais, notamment dans les zones tribales qui séparent le Pakistan de l'Afghanistan.

A Srinagar, les affrontements entre militants indépendantistes et forces de l'ordre se font chaque jour plus violents, les premiers ayant désormais recours à des armes semi-lourdes (mitrailleuses et lance-roquettes), les seconds se laissant entraîner à une répression de plus en plus féroce et avengle et multipliant, selon les organisations de défense des droits de l'homme, les exécutions sans procès et les

L'organisation américaine Asia Watch estime que, depuis le début de l'année 1990, les forces de l'ordre ont exécuté environ deux cents personnes, et dénonce un large recours à la torture. Les indépendantistes, ajoute Asia Watch, sont eux aussi responsables d'exécutions et d'assassinats, et n'hésitent pas à utiliser des explosifs dans les lieux publics.

□ CORÉE DU SUD : nouvelle tentative d'immolation par le fen. - Un ouvrier sud-coréen de vingt ans a tenté, vendredi 10 mai, de s'immoler par le feu pour protester contre le régime du président Roh Tae-woo. Il s'agit du cinquième geste suicidaire au cours des deux dernières semaines. Trois contestataires ont péri. Le jeune Yoon Yong-soo s'est aspergé de dissolvant pour peinture sur un campus universitaire de Kwangju (Sud-Ouest). Il y a mis le seu après avoir crié «A bas le régime Roh!», a tapporté la presse. Hospitalisé, il est dans un état grave. - (AFP.)

# **AFRIQUE**

# Mauritanie : des militaires en tenue de démocrates

Après de sanglants règlements de comptes, le président Ould Taya s'oriente vers une libéralisation du régime, mais des résistances demeurent

NOUAKCHOTT

de notre envoyé spécial

« Adhésion à un mouvement clandestin », « activisme », « contacts douteux » ou simplement « mauvaises manières de servir.» : ces confessions extorquées ont valu à plusieurs centaines de militaires négro-africains, une fois malmenés et libérés, d'être « ravés du contrôle » ou envoyés en... « permission de détente ». Au dire du lieutenant-colonel Cheikh Ould Baba, ministre de l'intérieur, beaucoup sont impliqués dans une « conspiration de très grande envergure », déjouée, fin novembre, qui visait, tout bonnement, à « détruire la quasi-totalité du pays ».

Ces accusations porteraient à sou-rire si elles n'avaient «justifié» l'arrestation d'au moins mille cinq cents Négro-Africains, essentielle-ment des militaires, et la « disparition » de quelque cinq cents « com-ploteurs ». L'Union des travailleurs de Mauritanie (UTM) a réclamé, dans un communiqué, un « procès public » pour les auteurs de ce « véri-table génocide » et la constitution d'une commission d'enquête indé-pendante. Comme l'a demandé, dans une lettre ouverte au chef de l'Etat, un groupe de cinquante per-

Des tenants du panarabisme baassistes on nassériens - qui ont repris du poids, depuis deux ans, à la faveur du conflit avec le Sénégal, sont-ils à l'origine de ces nouvelles exactions contre des membres de la communauté négro-africaine? Ont-il jugé le moment opportun pour com-mettre leur forfait, alors que tout le monde avait les yeux fixés sur le Golfe? Toujours est-il que ces mas-sacres plongent dans l'embarras le colonel Maaouya Ould Taya, le chef de l'Etat, dont on mesure mai encore la part de responsabilité.

Des officiers ont déjà été sanctionnés avant même que la commission militaire d'enquête n'ait rendu ses conclusions, qui seront gardées secrètes. Le colonel Ould Taya s'est borne, pour le moment, à « ne pas exclure » qu'il ait pu y avoir des « bavures ». Mais, soucieux de ménager l'honneur de ses frères d'armes en décembre 1989.

Des montants minimes mais qui l'ont porté au pouvoir en prouvent que «Tête d'ananas», confiance, il refuse à quelque dans une logique de complot perma-

« étranger » que ce soit le droit de mettre son nez dans les affaires de

Au sein de toutes les communautés ethniques, arabo-berbère et négro-africaine, commence à s'expri-mer un sentiment de «ras-le-bol» à l'encontre de la gent militaire. « Il n'est plus possible que l'armée conti-nue à gouverner », lance M. Ould Mohamed Radhi, secrétaire général de l'UMT, qui l'accuse d'entretenir les querelles raciales, la rend respon-sable de l'isolement diplomatique et du marasme économique dont souf-fre le pays. «Ils doivent se retirer dans l'honneur », ajoute-t-il, pour y mettre la forme.

> « Appelés à d'autres fonctions»

Le retour, dans les casernes, des militaires, aux affaires depuis treize ans, est inscrit dans le processus de démocratisation, que le colonel Ould Taya a relance le 15 avril dans son discours d'après-ramadan, et qui doit être conduit à son terme d'ici à juin 1992. Des résistances se dessi-nent dans les rangs de l'armée, d'autant plus vives que cette normalisa-tion de la vie politique devrait profiter à la population d'origine négro-africaine. Ce que redoutent la nomenklatura en uniforme d'origine arabo-berbère et, en son sein, les Baassistes et les Nassériens.

Ce «chauvinisme d'Etat», comme le qualifie Mº Diabira Maroufa, un avocat de Nouakchott, s'est radicalisé avec la publication, en avril 1986, d'un appel aux armes des Forces de libération africaine de Mauritanie (FLAM), puis d'une ten-tative de putsch, en octobre 1987, formentée par des frustrés de la communauté négro-africaine. Aux mains des Maures blancs - les Beydanes le pouvoir s'est alors raidi et la « déresponsabilisation » des Peuls, «appelés à d'autres sonctions», s'est accélérée. Le conflit avec le Sénégal a donné lieu, depuis avril 1989, à de nouveaux et sanglants règlements de comptes ethniques (1). Au fil des ans, un extrémisme a nourri l'autre.

Peu à peu, le régime s'est enfermé

nent, voire dans une logique de marginalisation de la communauté afri-caine. « Il n'y a de notre part aucune volonté délibérée d'exclure, de dénégrifier le pays », explique-t-on dans les milieux autorisés, où l'on parle, en jouant un peu sur les mots, d'une « mise à l'écart passagère qui est une réaction à l'extrémisme noir ».

Aujourd'hui, prenant par surprise ses adversaires, le colonel Ould Taya engage son pays dans l'aventure démocratique et promet à son peuple une Constitution, le multipartisme, des élections législatives et présidentielles (Le Monde du mai). « Rien à voir avec l'air du temps », soutient le ministre de l'in-térieur. Plus libres de leurs propos, d'aucuns, dans les cercles du pou-voir, n'en dénoncent pas moins le «forcing de la France». La visite de M. Roland Dumas à Nouakchott n'a-t-elle pas précédé de dix jours la profession de foi du 15 avril?

Une course de vitesse est maintenant engagée entre le colonel Ould Taya, qui entend rester maître du jeu, et ses adversaires, qui tentent de reprendre l'initiative. Le chef de l'Etat, qui refuse de réunir une conférence nationale, veut brusquer les choses, réduire, autant que possible, la période de transition, pour ne pas donner aux opposants, qui commencent à montrer les dents, le temps de s'organiser.

> Des Arabes de seconde zone

Les opposants craignent que le contenu de ces réformes politiques ne leur échappe. Ainsi, se plaignent-ils de ne pas être associés à la réclaction de la Constitution et évoquent-ils «la nécessité de créer une coordination et de s'entendre sur une plateforme v. Du coup, des « alliances objectives » se negocient, toutes communautés ethniques confondues, dont on ne peut préjuger de la solidité. A considérer « le peu de respect » que ses compatriotes ont pour la chose publique, M. Moustapha Ould Abdeiderrahmane, ministre de l'hydrautique, se dit « pas très euphorique » sur la suite des événements.

A vrai dire, une certaine panique

a commencé de gagner les rangs des Beydanes face au vent de fronde qui se met à souffier dans la population haratine, composée des descendants des esclaves noirs qui, à tous points de vue, avait lié son sort au leur. Les Maures blancs réalisent airsi que si cette « révolte des gueux » prend corps, ils n'auront plus, à eux seuls, les moyens de se maintenir au pou-

« Nous ne voulons plus être des Arabes de seconde zone, qui ne profitent de rien, qui ne participent à rien et que l'on manauvre », affirme, avec un accent populiste, M. Mes-saoud Ould Boulkheir, chef de file des Maures noirs contestataires et membre-fondateur du mouvement clandestin El Hor (la Liberté). «Les Beydanes me reprochent de flirter avec les Négro-Africains, taconte-t-il, de jouer le diviseur de la commu-nauté arabe.»

De peau noire mais de culture arabe, les Haratines aspirent à devenir une force autonome. «Nous sommes le ciment de l'unité natio-nale», déclare M. Ould Boulkheir qui a l'ambition de réunir tous les décade de methon de réunir tous les éçus du système actuel : nomadesprolétaires, blancs et noirs, que la sécheresse a poussés vers les bidon-villes de Nouakchott, Négro-Afri-cains, éternels souffre-douleur du régime, et même Beydanes, amers de constater que la petite tribu des Smacides - celle du chef de l'Etat a accaparé le pouvoir politique et

Pour le moment, les contestataires partagent un même souci : « faire sauter le régime », disqualifé, à leurs yeax, pour piloter le processus de démocratisation, habitué qu'il est à user de « méthodes arbitraires, dirigistes et intolérantes ». Si cet élan unitaire se concrétise, permettra-t-il de gommer, une bonne fois pour toutes, les divages ethniques et de bâtir enfin, trente aus après l'indé-pendance, un Etat qui tienne debout?

**JACQUES DE BARRIN** 

(i) Le dernier recensement remonte à (1) Le dermer recensement remonte à 1988 mais ses résultats n'ont jamais été publiés. Selon des entimations, la population se répartirait, grosso modo, de la manière suivante : 40 % de Maures noirs (Haratines), 30 % de Maures blanes (Beydanes) et 30 % de Négro-Africains pariant peul, pour l'essentiel d'ethnie toucouleur.

ten

as turin 😥 🗓

مناهبها والما

2 1 glt

... maree

بطونيات الم

一子 新代 第

erense jin

The second

र सम्बद्ध

and the second are a single The second second

ý ž1 ·-- = 3: = 2 · H · \*\*\* 30\*\*\* \$

The state of the

the second section

Andreas September 1948

(CA CAUSSIA

The the set of A STATE OF THE STATE OF Service Code 100 H erter jan Sand イマ Jang page

ं का प्रस्ति

The Marking

可以取得到 First Mark A

The same

**建建 新 46** 

No. 22 Page

The second second **医**基形 400 000 000 The second second 

english temperatural protest and the second M. State of There are

Andrew Control & Pro-AL SECTION AND LINES. CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE A STATE OF A STATE OF THE STATE A CONTRACTOR OF THE SECOND 建全联化 海 计 大 工厂 The second second 通過機関であったい こと British Charles and Line And a structure of the The state of the s A Alexander State Control of the Control TO THE PARTY OF TH A Company of the Comp and the first of the All the Article and the Control

E de la companya della companya della companya de la companya della companya dell to the state of th A STATE OF STREET

en tenue de democh

The same was

Belle and Belle Barrer A THE STREET The state of the s And the second second **阿里**克莱 1986 The second second

10 to 10 -

> **电影** A STATE OF

A STATE OF THE STA

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH The second second

Company & Manager 1 The second of the second of the second

#### A CONTRACTOR OF THE PARTY OF A MARKE No. 18 .... Mark Commence · 等级

The same of the same

Marie Bellevier

10 mai). Contract to the second of L'argumentation soviétique pèche を変数をある かっかっ pourtant par plusieurs points. Nul ne peut certes dénier à M. Gorbatchev AL MARKET AND THE d'avoir en le conrage de décider le changement qui devait aboutir à cet The second second ébranlement sans précédent de la société soviétique et à la libération de l'Europe de l'Est, y compris la réunification allemande. C'est lui qui The state of the s a pu imposer au complexe militaroindustriel la poursuite de la «nou-velle diplomatie» après la démission A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH THE THE THE MARKET TO THE STATE OF THE STAT de M. Chevardnadze et la solidarité avec la communauté internationale lors de la guerre du Golfe. C'est A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

encore lui, penset-on dans les chan-celleries occidentales, qui peut obte-nir le respect de l'accord sur le désarmement classique en Europe et la conclusion du traité START, ou encore jouer un rôle modérateur dans un éventuel réglement au Proche-Orient.

Mais comment oublier que la situation actuelle de l'URSS n'est pas sculement la conséquence des « exi-

1990. Il a pour mission de ne pas céder aux revendications arméniennes et de faire en sorte que le Haut- Karabakh reste soumis à Bakou. L'attentat a eu lieu au lance-grenade peu après 20 heures. M. Polianitchko aurait déjà été victime de trois tentatives du même genre. Aucun journaliste occidental

La tension semblait diminuer

en Arménie à la veille du week-

end, mais la persistance d'inci-

dents, y compris un attentat

manqué contre un haut respon-

sable communiste, montre que

les affrontements peuvent

reprendre à chaque instant. Tass

affirme qu'une grenade a été lancée, vendredi 10 mai, dans la

soirée contre le principal bâtiment administratif de Stepa-

nakert, chef lieu de la région du

Haut-Karabakh, l'enclave armé-

nienne en territoire azéri sou-

MOSCOU

de notre envoyé spécial

Tass indique que M. Viktor

Polianitchko, second secrétaire

du Parti communiste d'Azerbaid-

jan, était présent lorsque la gre-

nade a explosé, mais qu'il n'a pas

été blessé. M. Polianitchko, qui

est un Slave, comme l'étaient tra-

ditionnellement les « numéros

deux » communistes dans les

Républiques périphériques, est chargé de maintenir le statu quo

dans cette région controversée.

Agé de cinquante-quatre ans, ce

Russe originaire de Rostov-sur-le-

Don a passé trois ans en Afgha-

nistan et il est membre du comité

central soviétique depuis juillet

Conséquence de cette argumenta-

tion : ce soutien doit aller aux diri-

geants de Moscou qui menent une

politique conséquente de réformes, autrement dit à M. Gorbatchev, qui

est prêt à plaider sa cause au sommet

des sept grands pays industrialisés

en juin à Londres pour pen qu'on l'y invite formellement, et à son équipe.

L'accord passé fin avril entre le

numéro un soviétique et les prési-dents de neuf républiques fédérées, dont M. Boris Eltsine, renforce ce raisonnement qui est accepté par la plupart des dirigeants occidentaux. La dernière visite de M. Mitterrand

cat jeu de balance de M. Bush : le

président américain a assorti l'entre-

tien accordé mercredi à trois hauts

représentants des républiques baltes d'une protestation d'amitié envers

M. Gorbatchev (le Monde du

Suite de la première page

mise à l'état d'urgence.

URSS: malgré des incidents persistants

La tension diminue en Arménie

n'a été admis récemment à se rendre à Stepanakert ni dans la région elle-même, où vivent cent soixante-dix mille Arméniens complètement encerclés, qui se sont dotés de milices d'autodéfense que le pouvoir central et Bakou s'efforcent de désarmer.

> Pertes militaires

Un soldat aurait, d'autre part, été tué et huit autres blessés lors d'un affrontement avec des miliciens arméniens dans la région d'Akstafa, en territoire azéri, mais à proximité de la frontière arménienne. C'est la première fois au cours de la dernière vague de violences qu'il est fait mention d'un mort dans les rangs de l'armée régulière dans cette région. Les militaires sont de plus en plus engagés dans les opérations de maintien de l'ordre, alors qu'ils avaient pour consigne de se tenir à l'écart lorsqu'éclataient des incidents et de laisser faire les unités du KGB on du ministère de l'intérieur.

L'escarmouche a eu lieu dans la

introduit, l'URSS ne ressemblera pas dans quelques années à ce qu'elle est aujourd'hui. Le S.O.S. de Moscou Les Soviétiques eux-mêmes l'admettent implicitement, sans en gences de la liberté» pour reprendre l'expression de M. Mitterrand, mais aussi dans une large mesure des

savoir beaucoup plus long sur ses futurs contours. Quand le responsa-ble de l'idéologie au sein des forces armées, le genéral Chliaga, parle de la nécessité de défendre « les fron-tième de 1020. inconséquences de la direction soviétique? M. Gorbatchev vit le drame tières de 1939», on peut penser que Moscou a intégré, à terme au moins, de beaucoup de réformateurs : il a peur de sa propre audace et se retrouve dépassé par le mouvement qu'il a lui-même suscité. L'économie soviétique s'est effondrée parce que depuis au moins trois ans le Kremlin l'indépendance des pays baltes dans sa stratégie. La faiblesse des réactions occidentales devant la répression anti-arménienne dans le Caucase, comparée à l'indignation provoquée par l'intervention des forces spéciales recule devant les réformes qui rompraient ouvertement avec les dogmes socialistes, en se contenant de colma-ter les brèches avec des moyens qui en janvier dernier à Vilnius et Riga, semble indiquer que les démocraties ont fait leur la thèse américaine et aggravent le mal plutôt que de le soique les Soviétiques en profitent (le Monde du 25 avril) : le Kremlin a le droit de faire régner l'ordre chez lui, « Les frontières sauf dans les républiques baltes qui constituent un cas particulier parce que leur intégration dans l'URSS, conséquence du pacte Molotov-Rib-Il serait hien hasardeux d'affirmer que la question des nationalités n'aubentrop, n'a jamais été reconnue par les Occidentaux.

مكنا من الاحل

vallée de la Koura, alors qu'un

convoi arrivait à un poste mili-taire situé près de la frontière :

deux camions ont été incendiés.

L'agence de presse indépendante azérie Assa qualifie toute l'affaire

d' « embuscade » tendue par des miliciens arméniens infiltrés en

Azerbaïdjan et affirme que

ceux-ci ont fait usage de grenades et de pistolets mitrailleurs. Le

ministre de la défense, interrogé

samedi matin par téléphone, a confirmé l'attaque du convoi et le nombre de blessés, mais démenti

Les dernières attaques de vil-lages arméniens frontaliers n'au-

raient pas fait de morts, et ce calme relatif des derniers jours, après la flambée qui a coincidé

avec la très brève visite, lundi 6 mai, de M. Mitterrand à Mos-

cou, est peut-être dû aux célébra-tions de la victoire de 1945, qui, en, URSS, ont lieu le 9 mai. On

explique ici que les militaires étaient occupés par les festivités

qui accompagnent traditionnelle-ment cet anniversaire et que les

opérations étaient nécessairement

réduites. De là à en déduire que

l'armée fédérale, loin de jouer le

rôle de tampon entre ethnies

rivales, est parfois elle-même à l'origine des incidents...

un reportage sur les tensions dans le Caucase. L'envoyé spécial de ce

quotidien s'efforce de démentir

certaines informations parues dans la presse occidentale, en par-

Les Izvestia ont publié samedi

qu'un des soldats ait été tué.

EUROPE

ticulier la destruction des villages

de Getachen et de Voskepar, où

ont eu lieu les plus graves inci-

dents de ces derniers jours. Mais

il reconnaît qu'il n'a pu se rendre

sur place à Getachen parce que

les militaires lui en ont refusé

l'accès. Quant à Voskepar, cer-

tains de ses confrères (mais il ne

dit pas lesquels) ont pu s'y rendre

et affirment que le village est

intact. « Le constit a dégénéré en

guerre entre deux peuples voisins. Pratiquement chaque jour le sang

coule à la frontière entre l'Armé-

nie et l'Azerbaïdjan, Comment

arrêter la susillade? A-t-on choisi

la meilleure méthode? On sait que

le sang fait couler le sang et que la

haine entraîne la haine»,

□ Le général Moïsselev met en

garde la Géorgie. - Le général

Mikhaïl Moïsseiev, chef d'état-

major des forces armées soviéti-

ques, a affirmé vendredi 10 mai à

Ottawa que la Constitution sovié-

tique donne pouvoir à ses forces

de « résoudre les problèmes inté-

rieurs » du pays. « Cela s'est pro-

duit en Armènie, cela se produira

en Géorgie où on est en train de

créer une armée nationale non

autorisée par la Constitution», a

ajouté le général Moïsseiev. -

nous ne pourrons pas la faire», a déclaré à la Repubblica M. Pavlov

qui demande des importations de

marchandises, des moyens financiers

pour soutenir le cours du rouble, des

investissements, ainsi qu' « une série

d'autres choses qui nous permettront

Le chef du gouvernement soviéti-

d'ouvrir les frontières et le marché»

que se prononce en outre pour que la

propriété d'Etat des entreprises se

transforme « le plus rapidement pos-

sible» en sociétés privées ou par

actions et annonce la signature

imminente d'un décret présidentiel

instituant un régime d'exception

dans les secteurs clés pour interdire

les arrêts de travail et poursuivre les

Dans quelques jours, le gouverne-

main à un programme anti-crise

compris celles qui réclament leur

indépendance. Cela sera t-il suffisant

pour rassurer les bailleurs de fonds

des expériences plutôt décevantes?

Si M. Gorbatchev est invité à pré-

senter le mois prochain au sommet

de Londres sa liste de revendications,

devra-t-on invoquer le nouveau

respect des engagements pris dans

l'accord avec les républiques? Par

exemple la souveraineté des républi-

ques et la tenue d'élections véritable-

ment pluralistes six mois après la

signature d'un traité d'union. Sans

quoi, une aide serait plus que politi-

quement douteuse, économiquement

(1) Conférence de presse avec M. Mitter-

**DANIEL VERNET** 

grévistes.

**DOMINIQUE DHOMBRES** 

concluent les Izvestia.

rait pas pris une tournure sanglante si l'emergence des nationalismes, suite inévitable du desserrement des M. Gorbatchev bénéficiera-t-il de la même indulgence pour sa politi-que économique? Dans ce domaine contraintes, avait été traitée plus rapidement. Mais M. Gorbatchev, qui est le seul dirigeant soviétique depuis Lénine à ne pas avoir d'expé-rience hors de la Russie et qui a aussi, il envoie des signaux contradictoires. Ne retiendra-t-on que ceux laissant percer une volonté de formé autour de lui les équipes les réforme, comme le retour de M. Léoplus «russes» jamais vues depuis des décennies, a tardé à prendre la nid Abalkine dans le cercle de ses conseillers? Les Soviétiques en tous cas ne doutent de rien. Le même mesure du problème et à définir une M. Pavlov qui dénonçait naguère un complot des banques occidentales «La désintégration de l'URSS en contre son pays, lance maintenant un kaleidoscope de républiques n'est pas dans l'intérêt de l'Europe» a récemment déclaré le secrétaire au «un appel aux sept grands pour sau-ver l'URSS de la catastrophe». Et, Foreign Office Douglas Hurd, n'a intérêt an démantèlement de l'URSS. ajoute le premier ministre, l'idée qu'il faille attendre des réformes économiques pour dispenser une aide Mais une chose est d'exprimer un

de 1939»

réforme sans soutien occidental :
«Le devoir prioritaire qui s'impose
désormais à notre économie pour sortir le pays de la crise, est la convertibilité du rouble. Mais pour qu'elle soit
possible, l'URSS a besoin de l'aide
occidentale. Si naux ne l'avons nas. rand à Moscou le 6 mai. occidentale. Si nous ne l'avons pas,

est erronée, car il n'y aura pas de

a GHANA : premier pas vers le muitipartisme. - Les autorités ont annoncé, vendredi 10 mai, l'organisa-tion prochaine d'un référendum sur une nouvelle constitution, celle-ci devant autoriser la formation de nartis politiques - interdits depuis près de dix ans -, et prévoir l'élection au suffrage universel d'un président, d'une Assemblée nationale, et la création d'un poste de premier ministre. -

PIRA qui travaillait pour les services le président Chadli. Le chef de l'Etat spéciaux de la police. Danny Morrimalien devrait tenter d'obtenir leur

l'inculpation de tentative d'assassinat de Tamanrasset », signés début janvier par le gouvernement de l'ex-pré-sident Traoré et les Touaregs rebelles.

(2) I.a Repubblica du 9 mai .

DOLOGNE : limogeage du viceministre de la santé. - Le vice-ministre polonais de la santé, M. Kazimierz Kapera, vivement critiqué aprés ses attaques publiques contre la contraception et les homosexuels, a été limogé vendredi 10 mai par le premier ministre, M. Jan Krzysztof Bielecki. Le porte-parole du gouverne-ment n'a pas donné les raisons de la révocation, se contentant de dire : « n'est-ce pas ce que tout le monde réclamait?» - (Reuter.)

O SRI-LANKA : enquête sur les circonstances de l'attaque contre une équipe de Médecins sans frontières. -Le gouvernement sri-lankais a nommé, vendredi 10 mai, un enquêteur chargé d'élucider les circonstances de l'attaque perpetrée par un hélicoptère de l'armée contre une équipe de Médecins sans frontières (le Monde daté 5-6 mai), tandis que Paris a élevé une a vigoureuse protestation » à la suite de cet incident qui a MSF. «La France ne peut accepter

unc telle attitude délibérée de l'armée sri-lankaise», a déclaré un porte-parole du Quai d'Orsay. ~ (AFP.)

□ TCHAD: l'ex-président Goukouni Oneddel demande la tenue d'une conférence nationale. - Une « coordination de l'opposition », regroupée autour de l'ex-président Goukouni Oueddei, vient d'adresser, de Tripoli (Libye), un appel au président Idriss Déby pour légaliser les groupes politiques et organiser, dans un « bref délai », une conférence nationale, « afin de débattre de l'avenir politique et constitutionnel du pays et de jeter les bases véritables d'un Etat de droit v. - (AFP.)

□ RECTIFICATIF: une erreur s'est glissée dans l'article de Jacques de Barrin et Michel Deuré consacré à la Tunisie « Les islamistes affrontent le pouvoir tunisien» (le Monde du 10 mai). Il fallait lire : « M. Mohamed Mzali, ancien premier ministre de M. Bourguiba qui l'avait limogé en 1986 au profit de M. Rachid Sfar puis de M. Ben Alin, et non « (...) qui fait cinq blessés au sein de l'équipe de l'avait limogé en 1986 au profit de

BELGIQUE: en se présentant aux élections à Bruxelles

# M. Wilfried Martens relance la querelle avec Strasbourg

de notre correspondant

Le premier ministre, M. Wilfried Martens, a annoncé vendredi 10 mai qu'il se présenterait dans la capitale belge et non dans son fief flamand de Gand, lors des prochaines élections législatives, cela notamment pour parvenir à «la désignation définitive de Bruxelles comme capitale de l'Europes. L'homme qui participait activement, il y a vingt ans, aux «marches flamandes» sur Bruxelles sera en tête de la liste du Parti socialchrétien flamand (CVP) qui briguera le Sénat lors du scrutin national prévu pour janvier 1992 et au cours duquel une centaine de membres de cette Assemblée seront élus au suffrage universel tout comme l'ensembie des députés.

Majoritairement francophone, Bruxelles compte de nombreux Flamands dans sa périphérie, de telle sorte qu'aux dernières élections de 1987 il y avait sept sénateurs néerlandophones sur seize dans son arrondissement électoral. En raison de l'avantage de ses fonctions, le pre-mier ministre pourrait prendre des voix aux candidats francophones, notamment aux socialistes, ce qu fait dénoncer par certains une «OPA flamande sur Bruxelles».

Alors que beaucoup de Wallons cultivent leur dissérence avec la capi-tale, les Flamands tiennent pour leur une ville où ils occupent, en nombre, les postes importants dans la haute administration. En annonçant sa

candidature, M. Martens prend le risque de rallumer des querelles communautaires. Il répond qu'elle s'inscrit naturellement dans son action pour un a fédéralisme d'union a dépassant les clivages linguistiques et, surtout, il la justifie par les ambitions européennes de Bruxelles. « Il est évident, a-t-il dit, que dans l'Union politique de la Communauté européenne, il y aura une nouvelle relation entre la Commission européenne – le pouvoir exécutif de la Communauté - et le Parlement europèen, qui devra le contrôler. Il est tout aussi évident aue la Commission et le Conseil des ministres se trouveront dans la capitale où siège le Parlement européen. Si nous ne gagnons pas le combat pour le siège du Parlement, les autres institutions quitteront Bruxelles et, dans dix ans, quinze ans, nous aurons perdu celles-ci. »

Difficile pour M. Martens de relancer plus spectaculairement la « querelle du siège » avec Strasbourg, loin des prudences qu'on lui prétait dans la perspective d'une éventuelle succession à M. Jacques Delors à la présidence de la Commission. Pourtant le même jour dans la Libre Bel*gique,* le premier ministre a salué « la décennie Mitterrand », pendant laquelle les rapports franco-belges « ont peut-être gagné en profondeur et en intimité ». JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE

l'opposition, le roi Michel, qui vit

actuellement en Suisse, est devenu

populaire au sein des opposants,

même si, pour l'instant, la majorité

de la population - qui ne connaît sou-

vent la monarchie qu'à travers une

grossière propagande communiste -

se prononcerait pour une République,

lors d'un éventuel référendum, d'ail-

leurs réclamé par la majorité de l'op-

La recherche

américaine au front

de la jeunesse

JEAN-BAPTISTE NAUDET

ROUMANIE: à l'occasion de l'ancienne fête nationale

#### Des manifestations monarchistes ont eu lieu dans plusieurs villes nier et faute de leader crédible de

position.

de notre correspondant

Regele in tara; Iliescu afara!» («Le roi au pays, Iliescu dehors!») : quelques milliers de personnes ont manifesté, vendredì 10 mai à Bucarest et dans quelques grandes villes de Roumanie, à l'occasion du 10 mai, jour de la royauté et ancienne fête nationale roumaine, réclamant le départ du président lliescu et le retour de l'ex-roi Michel, exilé en 1947 après la prise du pouvoir par les

A Bucarest, les manifestants se sont réunis à l'appel du Parti libéral remanié, qui, espère-t-il, sera signé monarchiste. A Cluj (Transylvanie), par toutes les républiques fédérées, y c'était un appel commun des partis parlementaires (monarchiste, national, paysan et libéral) et de l'Alliance civique (opposition extraparlemen-taire); la dissidente Doina Cornea a occidentaux qui ont jusqu'à présent fait avec l'URSS de la perestroïka pris la parole pour réclamer le retour du roi. Plusieurs journaux d'opposition, dont le premier numéro du quotidien de lon Ratiu (candidat du Parti paysan à la présidentielle) publiaient, vendredi, un message du roi Michel dénonçant les «individus qui ont servi la dictature avec zèle» et affirmant que «l'heure de la véritable démocra-« droit d'ingérence » pour exiger le tie a sonné ». Depuis son expulsion après un « pèlerinage » de queiques heures dans le pays en décembre der-

> Nonvelle condamnation du général Vlad, - L'ancien chef de la Securitate, le général Iulian Vlad, a été condamné, vendredi 10 mai, à quatre ans de prison pour avoir ordonné l'arrestation de plus de 1 200 manifestants lors du soulèvement de décembre 1989. Il purgeait déià une peine de trois ans et demi de prison pour arrestation illégale d'un responsable de l'opposition, M. Dumitru Mazilu. - (Reuter.)

Défi lancé à l'âge

NEW YORK - Les U.S.A. sont le pays de la jeunesse? Il sembleruit que ce soit le cas, à ex juger par le budget investi pour voincre les signes de

De New York retentit la nouvelle de la dernière conquête des chercheurs, qui est destinée à ravir les fans de la

Il s'agit d'un test demandé par une multinationale en cosmétiques pour pharmacies à l'Institut IRSI de New York et conduit par le dermatologue Daniel Gormley sur une pom-

made contre les rides. Gormley déclare: «Appliquée sur une vingtaine de volontaires, la préparation a montré une grande efficacité dans la réduction des rides, tant en profondeur qu'en nombre» et il s'est carêté sur quelques détails du test: «La pommade a été appliquée sur une partie du visage de personnes agées de 22 à 43 cms. A la fin du traitement, nous avons relevé une améliaration de la zone traitée auatre fois supérieure à l'autres.

Distribuée par Korff. dont le siège est à New York. cette pommade arrive aussi dans les phormocies froncoises, en deux versions à utiliser selon le conseil du pharmacien: Anti-Age Retard pour un résultat visible en quelques mois, et Anti-Age Super pour une action énergique, même pour les personnes ageés de plus de 50 cms.

#### **EN BREF**

O AFGHANISTAN: Le roi Zaher Shah propose la mise sur pied d'un système parlementaire. – Le roi Zaher Shah d'Afghanistan, en exil à Rome, a formulé vendredi 10 mai plusieurs formulé vendredi 10 mai plusieurs propositions, dont la tenue d'élections libres et l'organisation d'un système parlementaire, pour ramener la paix dans son pays déchiré par douze ans de guerre civile. Le roi Zaher Shah propose, a indiqué son porte-parole, que soit formé un comité composé de représentants des moudjahidins. d'hommes politiques et d'autres personnalités, vivant actuellement dans le pays ou en exil. Ce comité devrait préparer le terrain, à travers l'assem-blée traditionnelle des tribus du pays, pour la tenue « d'élections libres ». -

☐ BRÉSIL : visite privée du général Pinochet. — Le général Pinochet, commandant en chef de l'armée de terre chilienne, est arrivé vendredi soir 10 mai à Rio-de-Janeiro pour une visite privée de quatre jours au Brésil avant de se rendre en Afrique du Sud. Le général Pinochet, qui voyage à bord d'un avion de l'armée chilienne avec son épouse et six conseillers, s'est refusé à toute déclaration à son

toutefois indiqué que le général Pino-chet séjournerait au Brésil jusqu'au 14 mai et qu'il se rendait ensuite en Afrique du Sud pour visiter une usine d'armements. - (AFP.)

souhait, une autre est de se préparer

à affronter une situation nouvelle sur

laquelle les Occidentaux n'ont

qu'une influence réduite. Ou'on le

veuille ou non, que l'on considère

cette évolution comme conforme aux

intérêts occidentaux ou regrettable par les ferments d'instabilité qu'elle

ESPAGNE: on membre de la garde civile tue an Pays besque. — Un garde civil espagnol a été tué, jeudi 9 mai, par l'explosion d'une bombe au moment où il garait sa voiture devant chez lui, à Ortuella, près de Bilbao, a déclaré un porte-parole du gouvernement local selon lequel des soupcons pesent sur l'ETA. Le mouvement séparatiste basque intensifie actuellement son action dans la perspective des élections municipales, le 26 mai, a précisé ce porte-parole. -

☐ IRLANDE DU NORD : heit aus de prison pour un ancien dirigeant du Sinn Fein. - Un ancien dirigeant du Sinn Fein (branche politique de l'Ar-mée républicaine irlandaise), Danny Morrison, a été condamné, jeudi 9 mai, à huit ans de prison pour l'enlevement, en janvier 1990, d'Alexander «Sandy» Lynch, un militant de s'est refuse à toute declaration à son trente-huit ans, a été acquitté de appui pour l'application des «accords arrivée à Rio. Un de ses conscillers a

contre l'informateur de police. -

n MALI: le nouveau chef de l'Etat en visite à Tripoli et à Alger. - Le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, nouveau chef de l'Etat, devait entamer, samedi 11 mai, une visite officielle de trois jours en Libye puis en Algérie. De bonne source, on indique que la situation d'insécurité dans le nord du Mali - notamment dans les régions de Tombouctou et de Gao, essentiellement peuplées par les Touaregs nomades - sera au centre de ses entretiens avec le colonel Khadafi et courbe de popularité.

Dans le « Los Angeles Times »

De Gaulle-Mitterrand:

la complémentarité

a M. Mitterrand termine sa

décennie au palais présidentiel avec

un équilibre gauche-droite renversé,

écrit William Pfaff dans le Los

Angeles Times (Herald Tribune du

général de Gaulle avait commence,

en réconciliant les Français entre

eux, en faisant la preuve de leur

consensus sur les questions d'intérêt

national et de politique essentielles et en validant la Constitution et les

institutions politiques qui étaient le

» Il v a là une belle ironie. Les

livres d'histoire comme complé-

ments l'un de l'autre. L'œuvre du

général de Gaulle devait être com-

plètée par M. Mitterrand, L'œuvre

de M. Mitterrand aurait été impos-

sible à réaliser sans de Gaulle. Nul

doute qu'aucun ne l'avait voulu

ainsi. Les deux, peut-on croire, sont

capables d'apprécier l'ironie. Les

Français eux-mêmes ont raison

d'être reconnaissants de tout ça. »

legs du général.

Après avoir dressé un bilan politique, économique, diplomaLe président n'oublie pas ses anciens compagnons de la Nièvre. Il trouve toujours le temps de téléphoner, d'envoyer un mot, de rendre une visite

tique de la décennie, fait le point sur la réalisation des « cent dix propositions » de M. Mitterrand CHATEAU-CHINON (Nièvre) et souligné les effets de l'arrivée de notre envoyé spécial d'une nouvelle génération aux a Bonne chance pour demain. » C'est prouvé, le président n'est pas neutre : le 11 mars 1989, le cachet leviers de commande, illustrée notamment par des portraits de trois proches collaborateurs du président, M- Guigou, MM. Védrine et Bianco (le Monde des 7, 8, 9, 10 et

de la poste en fait foi, il adressait, de Bruxelles, ces mots d'encouragement à un maire du Morvan, candidat aux élections municipales.
Certes, Gouloux, avec ses deux cent
quatorze habitants, est à l'écart de
tout, et l'intéressé ne se connaît pas
d'adversaire depuis 1954, mais tout 11 mail, nous achevons la publication de notre série sur le dixième anniversaire de l'élection de 1981 en suivant les de même, pour un président de tous les Français... M. Mitterrand n'a-t-il traces du chef de l'Etat dans son d'ailleurs pas déjà adressé de « sindépartement de la Nièvre et en cères amitiés » au même Camille Marchand, le 10 mars 1989, et cette examinant l'évolution de sa

> Comme le maire de Gouloux, ils sont encore quelques-uns, dans les tréfonds du Morvan, à recevoir régulièrement une «fidèle pensée» du président. Un jour, cela vient de Pékin, un autre de Nouakchott ou de Madrid. Comme il n'a pas la mémoire du code postal, M. Mitterrand achève toujours sa carte d'écriture un peu enfantine par cette formule à l'ancienne : « 58 Nièvre-France ».

A Château-Chinon, Mª Ginette Chevrier, l'ancienne propriétaire de l'Hôtel du Vieux-Morvan, où il avait sa chambre, lui a aménagé un bureau dans son nouvel apparte-ment. Sur la table de travail, bien sûr, quelques albums de cartes postales. Aux murs, les photos des fidèles : Roger Hanin, Pierre Rous-selet, Pierre Tourlier (le chauffeur), 10 mai). Il a complété ce que le Pierre Joze, Roland Dumas, Robert Badinter. « C'est sa place », mur-mure M= Chevrier, en posant les mains, précautionneusement, sur le dossier d'une chaise, au centre de la table de la saile à manger. « Le 10 mai, j'ai pleuré, dit-elle encore. On n'était plus maîtres chez nous.

A Nevers, dans l'arrière-boutique gnon de bien avant le 10 mai, Char-les Lyron, quatre-vingt-huit ans, entrouvre, lui aussi, sa collection de cartes postales. «La première date du mariage de Grace Kelly, en 1956.» «Le le janvier dernier, à 17 heures, j'ai reçu un coup de télé-phone, ajoute sa fille Denise. C'était lui. » François Mitterrand en ligne directe, privilège de l'ancienneté. Quand il le faut, quoi qu'il arrive, le président parvient toujours à trou-

ver le temps de téléphoner, ou d'envoyer un petit mot, ou encore de rendre une visite, même furtive, avec, toutefois, le sentiment de avec, toutefois, le sentiment de gèner quelque peu, de violer l'inti-mité passée, à cause de l'escorte incommodante des motards, des « gorilles », des « VO », (policiers chargés de la sécurité des voyages officiels) des gendarmes du secteur, et de la « cour », ministres ou fonctionnaires, qui suit, poursuit en toutes occasions, et par tous les temps, celui qui est devenu, au fil des ans, «Tonton», puis «Dieu».

#### «Elle m'a pris pour un timbré»

Il arrive, pourtant, que la fréquen-tation d'un tel président ne soit pas sans risques. Chez Monique, un café-restaurant de Château-Chinon, cate-restaurant de Chateau-Chinon, la petronne se souvient d'un voyage en car en Bretagne: « Château-Chinon, Mitterrand, ouais, eh bien, c'est tout juste si on ne s'est pas fait lyncher!» En 1984, Camille Marchand est hospitalisé à Chalon, pour un genou. « Plusieurs copains m'avaient déjà appelé après l'opération, raconte le maire de Gouloux. L'infirmière deja appete apres l'operation, racoate le maire de Gouloux. L'infirmière commençait à s'impatienter, quand je reçois encore un appel. Je lui ai dit la vérité: « C'est l'Elysée ». Sauf qu'elle m'a pris pour un timbré! Jusqu'au lendemain, où j'ai pu lui montrer une lettre du président. »

Amitié, fidélité, simplicité: c'est a devise du président dans sa République du Morvan. Elu député de la Nièvre en 1946, le jeune secrétaire général aux anciens combattants, choisi par de Gaulle, s'est soudain pris de passion pour la reconstruc-tion de trois villages, Planchez, Montsauche et Dun-les-Places, qui avaient été brûlés par les nazis, en représailles contre la résistance des maquis. « Un petit Oradour nivernais», résume sobrement le fils de l'un des fusillés. En 1990, dans la préface d'un livre consacré à l'un de ces villages (1), M. Mitterrand se souvient de ce vieil homme, « mutilé de la grande guerre », mis en joue, un matin d'été, et qui dit à son petit-fils, à l'instant fatal : « Ferme les yeux, cela ne fait pas mal.»

En 1953, François Mitterrand se présente à Nevers, sur une liste composée d'UDSR, de MRP et de radicaux socialistes, « On se réunissail tous les samedis avec Georges Dayan (ami de toujours de François Mitterrand, décédé en mai 1979) à

l'Hôtel de France, se souvient Char-les Lyron. L'UDSR, c'était le plein centre droit, à l'époque. Rien que des généraux, mais pas de soldats. Je rigole d'autant plus qu'aujourd'hui on fait la même politique qu'en ce temps-là. Le Parti socialiste, il est tellement pâle que ça ne compte plus.»

Mais Nevers n'aime pas Mitter-rand. « Il était haī par la gauche aussi bien que par la droite. » Et François Mitterrand n'aime pas davantage Nevers, assure Jean-Pierre Harris, actuel premier adjoint au maire de la ville, Pierre Bérégovoy, et vice-président du conseil général de la Nièvre. Lorsqu'il lui arrive de passer devant la maison de la culture de Nevers, le président se laisserait ainsi aller à quelque haine: «Alors, vous ne l'avez encore pas fait sauter?» Il manifeste la même hargne vis-à-vis de son suc-cesseur à la mairie de Château-Chinon, qui eut l'audace d'aménager une piscine dans l'ancienne prison de la sous-préfecture, juste au-des-sous du nouvel hôtel de ville : « De votre bureau, vous verrez ainsi le speciacle de votre ruine», affirme le président, quand il repasse, souvent précipitamment, dans ce qui fut son bureau de « maire du dimanche ».

#### La chasse aux loups

« Il juge la population de Nevers versatile, comme les sables de la Loire: à la différence du Morvan, qui est pour lui une terre de fidélité», ajoute Jean-Pierre Harris. De retour d'Algérie, ce professeur de philoso-phie avait besoin de rencontrer « quelqu'un qui n'avait pas le dis-cours gaullien ». En 1962, le philosophe rencontre donc Me Mitterrand, qui, dans les basses eaux d'un socialisme qu'on appellera, plus tard, «mitterrandien», a repris son métier d'avocat. «Je me souviens qu'il a plaidé pour les Liaisons dan-gereuses et pour quelques marchands de tableaux.» Entre deux cours, Jean-Pierre Harris accompagne « le président » en tournée chez « ses maires », dans le Morvan. «J'étais émerveillé par sa qualité d'écoute, sa patience extraordinaire, sa mémoire des gens, des petites histoires de famille, de la maladie qu'avait eue un tel ou une telle, bien des années

plus tôt. Pour moi, Mitterrand, c'est un géographe.» Sa première rencontre avec Fran-

çois Mitterrand, Camille Marchand, le sabotier de Gouloux, la situe vers 1949, dans la maison d'en face, celle de son beau-père, qui faisait maréchal-ferrant et bistrot. à gauche, juste avant la patte d'oie qui mène vers Saulieu l'appetissante, et la Bourgogne qui sait nourrir son nomme. Sur le mur de la maison, il ne reste, de ce premier moment, qu'une plaque de métal rouillé, au nom d'un apéritif oublié, Byrrh. «La commune avait eu une amende de 7 millions de francs pour une chasse aux loups qui n'avait pas été organisée dans les règles. Un conseil-ler municipal avait été tué, cociden-tellement Mitterpand d'est cociden tellement. Mitterrand s'est occupé du dossier. L'amende a été ramenée à 5 millions de francs. Oh, c'est un

malin, c'est sur qu'il s'en souvient encore de la chasse aux loups, à Gouloux...» «Il y a eu de bons moments, mais aussi de mauvais. Au moment de l'Observatoire (2), le quarteron se réduisait », conclut le maire de Gouloux, tout petit, tout sec, et toujours habillé en kaki, comme pour la dernière guerre, celle d'avant le Golfe, bien sûr. Le président dispose de nom-

breuses familles. La sienne, bien sûr, avec Danièle, « la sauvageanne ». qui, dit-on, n'aimait pas trop la Niè-vre. La famille de la Résistance, celle des débuts dans le Morvan qui n'était pas si rose, puis de la Convention des institutions républi-caines, et, enfin, du parti d'Epinay. Mais il s'en est taillé une autre, secrètement, comme on se garde pour soi tout seul le coin on l'on trouve les champignons, celle des Morvandiaux, sa France profonde à lui, celle des «taiseux», qui disent peu mais n'en pensent pas moins... «Nous, on l'appelait président, comme ça, on pouvait pas se trom-per», raconte M= Simone Bondeux, qui fut son adjointe à la mairie de

Hai par les communistes, qu'il a battus à deux reprises, aux élections législatives de 1946 puis aux élections cantonales de 1949, en conflit avec la SFIO et son leader local, le docteur Daniel Benoist, qui devien-dra, plus tard, bien plus tard, en 1982, son secretaire d'Bat aux personnes âgées, le député de la Nièvre, ministre permanent de la IV Répu-blique, ministre de l'information, de la France d'outre-mer, de l'intérieur, ministre d'Etat, garde des Sceaux, devient également, dans les années 50, la bête noire des poujadistes. e Il fallait le protéger dans les réunions », raconte André Emery, l'ancien maire de Dun-les-Places.

En décembre 1955, le Monde rapporte en quelques lignes que M. Mitterrand a été « agressé », à Fours, par des poujadistes. Touché « en plein nez » par une poire et « saignant abondamment », le ministre a dû sortir, entouré d'une poignée d'amis. Au fil des souvenirs, plus ou moins précis, plus ou moins enjolivés, on raconte encore qu'un jour l'un des fidèles, Paul Barrau, le pharmacien de Lormes, est arrivé à Nevers, avec un coffre de voiture rempli de mitraillettes. « Pour le défendre. » Selon un autre compagnon de ces jours anonymes, le cof-fre était plein de... bazookas.

#### Les Morvandelles de l'Opéra

« Eh out, on a connu notre grand homme», soupire M. Monique Barrau, un rien désabusée. « On ne les voit plus beaucoup, les Morvan-delles, à l'Opéra ou à New-York.» Bien qu'elle n'ait pas, affirmo-t-elle, «le culte du passé», Mes Barran consent à son tour à sortir ses reliques : un sceau, fort rare, paraît-il, à effigie de François Mitterrand, une photo de la campagne présidentielle de 1965 – « un président jeune pour une France moderne » – et surtout, ce bout de journal avec ces mots de recommandations : «Réveiller le ministre à 8 heures, sans faute ». A en croire les grognards du Morvan, maréchaux sans galon d'un empire qui restait à construire, François Mitterrand dormait n'im-

« Jamais d'argent sur lui, pas plus que de montre. La maison, c'était le cadet de ses soucis. Ce n'était pas un homme d'argent », affirme André Emery. « Il figeait pas mal de gens, mais, moi, je me suis toujours senti assez libre avec lui. A tel point qu'un jour il avait un trou à son cos-« Dis-lui, toi, qu'il a un trou au coude. » Alors, il le lui a dit, l'Emery, ce jour-lè, à François Mitterrand – « homme d'Etat français ». comme on dira, un jour, dans les dictionnaires. André Emery, le marchand de vins de Guérigny, a le sentiment d'être entré ce jour-là dans l'histoire, par un petit trou de cos-tume, l'histoire d'un président qui, avant de le devenir, téléphonait, de Paris, à Jean Chevrier, l'hôtelier, à Monique Barrau, la pharmacienne, à Fernand Dussert, le charcutier, à d'autres encore, pour qu'on aille le chercher à la gare.

« Je ne me souviens pas qu'il ait jamais demandé de faire sauter un PV, du temps qu'il était président du conseil général de la Nièvre», dit un ancien gendarme, ce qui vaut, dans sa bouche, un bien beau compliment. Même lorsqu'ils lui prêtent un vrai double langage, ses amis de la Nièvre lui pardonnent tout. « Un Nièvre lui pardonnent tout. « Un jour (avant les municipales de 1983), il me convoque à l'Elysée. Vous aimeriez bien Nevers? Oui, n'est-ce pas? ... Mais, voilà, je dois vous demander un sacrifice: j'ai un ministre à placer, rapporte en riant Michel Girand, conseiller général de la ville, et membre du comité directeur de l'UDSR du temps d'Houphouët-Boigny. Eh bien, tel que je le connais, je suis sûr qu'il a tenu le discours inverse à Bèrégovoy: discours inverse à Bérégovoy: «Plerre, je vais vous demander un service: je n'ai personne à Nevers.»

A l'Hôtel du Vieux-Morvan, où il avait sa chambre, depuis son élec-tion - contre un socialiste - à la mairie de Château-Chinon en 1959, restent dans le hali d'entrée deux photographies, deux photos des deux victoires de 1981 et 1988, comme pour rappeler au visiteur inattentif qu'un président de la République est passé par là. Ils sont encore nombreux à vouloir accéder aux mystères de la chambre 15. Un lit, une chaise, comme dans beau-coup de petits hôtels, avec, peutcoup de petis notes, avec, peu-être, pour supplément d'âme, ce lever du jour à la fenêtre : un long liséré rouge se dessine, à l'aube, sur le ciel, comme sur ces affiches du Parti socialiste qui exigeaient de "changer la vie". Rien n'a changé : le Touron, la Cure, le Cousin courent toujours, dans leurs vallées embrumées, avant de rejoindre le lit de l'Yonne, cet « élément perturba-leur du bassin de la Seine», que l'on devine des fenêtres du Vieux Morvan et qui remonte vers Paris.

JEAN-LOUIS SAUX

(1) La Mémoire de Dun-les-Places, 1944-1989, par Marcel Vigreux. Editions SIN-Phobos, 283 pages.

(2) Le 15 octobre 1959, pee avant
1 heure du matin, François Minterrand
sunta de sa voiture pour se réfugier dans
les jardins de l'Observatoire, à Paris, afin
d'échapper à un sitientat dont les auteurs
l'accomment de l'accommendation

# Les hauts et les bas de la popularité

La cote de M. Mitterrand s'est redressée après avoir chuté. Elle est au plus haut lorsque le partisan s'efface derrière l'arbitre

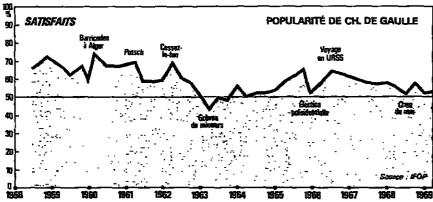

SATISFAITS POPULARITÉ DE F. MITTERRAND

Les courbes de popularité de Gaulle suivent des tracés presque identiques. Celle de M. Mitterrand est familière (1). On connaît, après l'« état de grâce» – ou l'« état d'in-certitude», notamment de la part d'électeurs du centre droit qui railieront par la suite le camp des mécontents (2), - l'effritement durable, accentué par les tours de vis successifs de la rigueur, de 1982 à 1984, puis la reconquête, de 1986 à 1988, et enfin le maintien à un niveau élevé - au-dessus de la majorité absolue pour la SOFRES - malgré quelques

Il en va presque de même pour Charles de Gaulie (3), dont la popularité décroît de 1958 à 1963, maigré les « pics » que constituent les temps forts du dossier algérien, jusqu'à frôler la courbe inverse des « mécontents ». La reconquête de l'opinion s'effectue progressive-ment jusqu'en 1966. Le cours, toujours cahoteux, s'inverse alors une dernière fois, à l'occasion notamment de la crise de mai 68, tout en restant au-dessus de la barre des 50 % de «satisfaits».

Pour de Gaulle comme pour popularité s'expliquent par les dif-ficultés internes. De 1982 à 1985, c'est la rigueur, d'autant plus mai perçue que le discours officiel s'efforce longtemps de la masquer, puis la querelle scolaire, dont le paroxysme se situe à l'été 1984, et l'affaire Greenpeace, à l'automne 1985. L'actuel président naucomne 1985. L'actuel président pulvérise ainsi le record d'impopu-larité de la V République (en décembre 1984, 36 % d'opinions favorables pour la SOFRES, 26 % pour l'IFOP).

## La barre des 50 %

En 1963, au beau milieu des « trente glorieuses », le général de Gaulle pâtit, lui aussi, d'une crise économique et sociale, singulière-ment d'une grève de mineurs, de février à avril, qui précipitera en septembre la présentation par M. Valéry Giscard d'Estaing, alors sinistes des finances d'un plan de ministre des finances, d'un plan de

Il y a pourtant des différences

ne descend au-dessous de 50 % qu'en 1963 (43 % en mars). De même, la courbe des « mécontents » ne dépasse qu'à trois reprises 40 %, en mars et octobre 1963, et en décembre 1965 (4).

Pour M. Mitterrand, au contraire, les « mécontents » dépas-sent rapidement les « satisfaits » sent rapidement les « satisfaits » (une première fois en septembre 1982 selon l'IFOP, puis durablement à partir de mars 1983, et à partir de juin 1983 pour la SOFRES), et ce jusqu'en mars 1986 (pour l'IFOP comme pour la SOFRES). Ce n'est qu'à partir de la cohabitation que la partir de la cohabitation que la popularité de M. Mitterrand. popularité de M. Mitterrand recommence à tutoyer les sommets (60 % pour l'IFOP, 65 % pour la SOFRÉS), non sans « accidents », jusqu'à la crise du Golfe.

Différences, aussi et surtout, dans les attentes de l'opinion qui permettent aux deux hommes d'élargir le cercle des adhésions. Au-delà de la dimension historique, Jean Charlot souligne que la popularité de Charles de Gaulle, de 1958 à 1963, puis de 1964 à 1967,

aspirations des Français (un président de la République qui gou-verne, une politique étrangère indépendante) et l'action du géné-ral (4). L'accueil fait à la politique algérienne, au choix de l'élection du président au suffrage universel, d'une part, et à l'activité internationale du général - jusqu'au voyage au Canada et à la crise israélienne de 1967, - d'autre part, en témoigne. Les courbes des pre-miers ministres qui se succèdent aux côtés du président suivent d'ailleurs des cours strictement

La popularité de M. Mitterrand, au contraire, remonte au cours de la cohabitation, lorsque le chef d'un des camps s'estompe derrière l'arbitre et que le président, au lieu de gouverner, s'efforce de symboliser l'unité et d'apparaitre comme le garant du consensus et des insti-tutions. C'est alors au premier ministre que les Français imputent les difficultés rencontrées au cours de cette période.

« Les sondages, ça va, ça vient. Rien de plus humiliant pour lui et de plus inquiétant pour les autres

au'un homme politique qui court après les humeurs de l'opinion publique s, écrit M. Mitterrand en 1980 (5). Il ajoute pourtant : « La tendance, en politique comme ailleurs, mieux vaut la connaître. » Que cette « tendance » donne queiques cleis, cela n'est pas douteux. Mais l'exemple de Charles de Gaulle montre aussi que la popularité ne se traduit pas automatiquement en bulletins de vote.

**GILLES PARIS** 

(1) Charles de Gaulle apparaît comme le « meilleur président de la V- République » (56 %) devant M. Mitter-rand (20 %), selon un sondage SOFRES-Figuro-Magazine de 1988. (2) Yoir le baromètre mensuel SOFRES-Figuro-Magazine, et celui de

l'IFOP pour le Journal du Dimanche. (3) Jacques Lecaillon, la Popularité du résident de la République, commentaire,

(4) Les Français et de Gaulle, Pion (4) Les Français et de Gaulle, Plon, 1971. Présenté et commenté par Jean Charlot, cet ouvrage rassemble les son-dages effectués de 1944 à 1969 par l'IFOP.

(5) lei et maintenant, Fayard, 1980.

مكنا من الاحل

the edaire d' . j 🤌 kining

the frager

化邻唑烷 遭 進

in William

ter at Mart. The second second 12 Mar sept. **经 1688年** 1888年 安

BANK OF BANK

الماحة الطاق الم

The Water of the

The Part of -

THE PERSON NAMED OF

# LES 10 ANS DU 10 MAI

# Dîner chez le président

Les «acteurs de 1981» se sont famille. Tous n'étaient pas là (soit retrouvés pour fêter, vendredi soir ils n'avaient pu être invités, faute de 10 mai 1991, la victoire, dix ans auparavant, de M. François Mitterrand. Le président de la République avait tenu à ne pas modifier son emploi du temps : entretien à 11 heures avec M. Michel Rocard qui a « naturellement » souhaité un bon anniversaire au chef de l'Etat. puis remise du rapport annuel de d. Paul Legatte, médiateur de la République, entretiens de travail et examen de notes l'après-midi.

the la Nierre.

The day the second

the state of the s

THE PARTY OF THE P

The second of th

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

parente de vices de la

कार्यका मुख्या विशेष राज्य है.

a Misekton

September of the second

And the second of the second o

SE MED MERCEN SPACE

AND COMMENTED TO THE TOTAL OF THE PARTY OF T

the Categories and the second

Carlo Service Address of the service of the service

Marie Constitution of the Constitution of the

the thirty of the party of the same.

The same of the same of

Market - The second

ment in arright who is a

Special Sec. Sec. 7-15.

STATE CONTRACTOR SEC. OF S.

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

NA SECTION OF THE

AND THE PERSON NAMED IN

A ST THE PROPERTY OF

and the second second

in a second

the right of Superior trace in

A White the

M. Mitterrand, qui ne souhaitait pas célébrer son arrivée au pouvoir de façon ostentatoire, avait invité ses amis politiques, ses amis de la Nièvre, ses amis du monde du spectacle et quelques proches de sa

place; soit ils étaient empêchés) et M. Mitterrand a regretté ces absences. Donnant l'exemple à la centaine de convives rassemblés dans la salle des fêtes du palais de l'Elysée, il s'est déplacé de table en table tout au long de la soirée qui s'est achevée vers minuit.

Entre deux escapades vers le buffet, se sont ainsi retrouvés les trois premiers ministres socialistes, MM. Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Michel (et Michèle) Rocard, d'anciens conventionnels comme MM. Louis Mermaz et Louis Mexandeau (qui traditionnellement dînent avec le chef de l'Etat tous les ans à la même époque), d'anciens et

d'actuels membres du gouvernement (MM. Jean-Pierre Chevenement, Hubert Curien, Marcel Debarge. Jacques Delors, Georges Fillioud, Lionel Jospin, Pierre Joxe, Jack Lang, Henri Nallet, Paul Quilès et M= Yvette Roudy), Barbara, Daniel Gélin, Michel Piccoli, Jean-Marc Thibault, Roger Hanin, plus beaufrère du président que comédien en cette circonstance, et les collaborateurs de M. Mitterrand à l'Elysée.

Les chanteuses Viktor Lazlo et Marie-José Alie (également journaliste à FR 3), ainsi que Mory Kanté, accompagné de sa cora (instrument à cordes africain), ont fait de cette sête une vraie sête puisqu'elle s'est terminée par des chansons.

# Abécédaire d'un anniversaire

Détournement. - Les opposants au TGV dans la Drôme ont détourné les affiches du PS « Dix ans qu'on sème » par des bandeaux qui y ajoutent : « et on récolte le TGV » ou « et on récolte l'arbitraire ». La coordination des asso-ciations anti-TGV du département proteste ainsi contre l'annonce faite le 14 juillet dernier, par le chef de l'Etat, du détournement du tracé pour protéger les vignes.

 Félicitation. - Le président autrichien Kurt Waldheim a salué \* la remarquable politique » de M. Mitterraud, menée depuis 1981, « non seulement pour la France mais aussi en faveur de la coopération européenne ».

Gâteau. - Dans le hall de la gare de Brest (Finistère), des gré-vistes de Thomson ont allumé dix bougies posées sur un gâteau géant en polystyrène placardé d'affiches portant notamment cette inscription « 1981-1991 : moins trois cent cinquante emplois ».

Gorbatchev, Douglas Hurd, Hel-mut Kohl et Willy Brandt ont rendu hommage à M. Mitterrand dans le Figaro du 10 mai. Le pré-sident soviétique salue « la comprésident soviétique salue « la compre-hension [manifestée par le prési-dent français] à l'égard des changements cardinaux, vraiment révolution naires, se més d'embûches, et dramatiques de la perestroika». Le chef de la diplo-matie britannique considère que matie britannique considère que

« le nouveau rapprochement de la France et de la Grande-Bretagne doit beaucoup à la vision et à la conviction » de M. Minterrand. Le chancelier allemand évoque la ren-contre du 22 septembre 1984 à Verdun – « l'une des plus émouvantes que j'ai eues », dit-il, -immortalisée par la photo des deux dirigeants se tenant par la main. M. Willy Brandt, ancien chancelier allemand, assure que « sous l'in-fluence de François Mitterrand, la quence ae rrançois mitterrana, ut coopération indispensable au bien de l'Europe, pratiquée par nos deux pays, a fait des progrès essentiels».

o Inauguration. - Le maire socialiste de Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle) a inauguré une place du 10-Mai 1981, dans sa commune.

Jen. - Les socialistes de la

région de Quimper (Finistère) étaient conviés à « parfaire leur

#### Un an après Carpentras

#### M. Le Pen écrit à M. Mitterrand

Trois cents personnes ont répondu, vendredi 10 mai à Paris, à l'appel à la manifestation lancé par le Front national, un an après la profanation du cimetière juif de Carpentras, dont le FN estime avoir été la principale victime.

Entouré de la plupart des membres du bureau politique du FN, M. Jean-Marie Le Pen s'est rendu à l'Elysée, où il a été autorisé à remettre, à la loge d'entrée, une lettre de trois pages adressée au chef de l'Etat.

Dans cette missive, le dirigeant d'extrême droite écrit : « Depuis un an, et malgré la promesse de diligenter les investigations, le silence continue de peser sur l'instruction (...) Vous savez la verité. Vous savez que le Front national est innocent. Your vous devez donc de réparer publiquement l'injustice dont ses adhérents et ses électeurs ont été collectivement victimes et le dommage moral qui leur 2 été causé du fait de votre gouvernement et de votre propre fait.»

En fin d'après-midi, cent cinquante personnes environ se sont rassemblées face à l'ancien emplacement du Vélodrome d'hiver, à Paris, où furent parqués treize mille juiss victimes d'une rafle effectuée par la police française en juillet 1942. M. Harlem Desir, president de SOS-Racisme, M. Albert Levy, président du MRAP et un représentant de l'«Appel des 250» ont pris la parole.

connaissance de la vie politique et réveiller leur mémoire civique» à travers un jeu géant, largement ins-piré du Trivial Pursuit. La partie a été ouverte, d'un lancement de dés, par le maire rocardien Bernard Poignant. Le vainqueur a emporté les treize volumes des écrits du président de la République.

 Jugement négatif. – Invité de l'émission « Objections » sur France Inter, M. Gérard Longuet s'est déclaré « choqué » par le fait qu'a au bout de dix ans de socialisme les missions de l'Etat, la jus-tice, la sécurité, l'armée, la solidarité sur le plan du territoire au sens large, se sont dégradées ». Le prési-dent du Parti républicain a toute-fois noté parmi « les choses intéressantes » de ces dix dernières années, le fait que « les socialistes ont accepté de renoncer à certains de leurs fantasmes», comme en 1983 avec l'ouverture européenne et en 1984 avec l'école libre.

Jugement positif. - M. Robert Vigouroux se félicite que M. Mit-terrand, « tout en conservant des rapports avec le Parti socialiste, ait su être l'élu de tous les Français». Le maire de Marseille met l'accent sur « le sang-froid, mais aussi la capacité d'analyse et de synthèse » du chef de l'Etat qui « n'agit jamais sur un coup de tête, par sectarisme ou à l'emporte-pièce ».

Popularité. - Selon un sondage publié par le journal la Suisse de Genève, 77,6 % des Suisses romands jugent M. Mitterrand a digne de confiance » (15,7 % étant d'un avis contraire); 77,2 % estiment resitive se politique entoestiment positive sa politique européenne; 29,5 % saluent son action

en faveur des relations francosuisses, 7,2 % la trouvant négative.

D Regrets. - Interrogé par FR 3. M. Lionel Jospin a regretté « l'excès d'assurance, d'illusions (...) réellement sincères qui étaient les nôtres quand nous avons affirmé en 1981 que nous ferions reculer le chômage». Le ministre d'Etat a toutefois estimé qu'en réélisant M. Mitterrand en 1988, les Francais avaient montre qu'a ils savent que le chômage est une réalité de l'ensemble du monde occidental».

n Rejet. - Pour les Verts, « l'échec principal des socialistes est sans doute le rejet de la politique » par les Français. Les Verts reprochent aux socialistes de « n'avoir découvert l'environnement qu'avec [leurs] succès électoraux ».

Santé. - Le chancelier allemand Helmut Kohl a adressé à M. François Mitterrand un télégramme dans lequel il lui écrit : « Pour les tâches qui vous attendent au service de la France et de l'Europe, je vous souhaite la sorce et le succès, mais avant tout une bonne

D Souvenirs. - L'Association pour la reconnaissance politique des droits nationaux du peuple arménien (Azadkroutioun) a adresse les « sincères souvenirs d'outre-tombe » à M. Mitterrand, au nom des « Armeniens, enfants des rescapés du génocide de 1915, assassines sur leur propre sol par [son] ami Gorbatchev, et avec [son] consentement ».

# MOTS CROISÉS

PROBLÈME № 5517 HORIZONTALEMENT

 Peut provoquer une noyade. Montée, chez le pătissier. – II. Qu'on pourrait prendre pour un bon bordeaux. On l'atteint par un tunnel. – III. Des caractères anciens. Qui fait plaisir à voir. Unité en campagne. – IV. Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 qu'on peut donner à



foyers. Direction. -X. Faire une glissade. Centre touristique étranger. - XI. A faire quand on veut aller loin. Fourni par une écorce. Deviendra très coulant. -XII. Saint normand. Un constituant des tissus animaux. Période. -XIII. Partie d'un four. Au fond, n'a rien de précieux. Au plus haut niveau. - XIV. Utile pour le golfeur. Causeries musicales. On peut en faire tout un plat. Pronom. -XV. Réserve d'essences. Partie du monde.

#### VERTICALEMENT

1. Utile pour ceux qui n'aiment pas la sauce. Il n'y a plus de reliefs quand ils sont nettoyés. - 2. Quand on ne peut pas prendre l'air. Bien traitée. – 3. Nettoya. Mauvaise habitude. Partie de désert. - 4. Qui devrait donc s'arrêter. Ne vaut pas une brique. - 5. Utile quand les rayons sont vides. Particule. -6. Redevient neuf quand on arrive au bout. Une récompense pour ceux qui ont bien tourné. Boîte pour ranger les verres. - 7. Couche dans les rochers. Peuvent former un sac. Des petits groupes. - 8. Peut être 9. Délabrement. un lieu d'épanchements. Terme

repoussant. Bonnets angleis. -9. Mot qui peut inciter à avaler le morceau. - 10. Est mal éclairé. Dans une série de sept. Symbole. Une ile. - 11. il y en a pour tous les goûts quand il est pourri. Sont comptés après la consultation. Donne l'exemple de la fermeté. -12. En France. Aventurier angleis. Donna un coup. Règle. – 13. Son chef, c'est parfois le principal. 14. On l'attrape souvent par la queue. Ne pas laisser dormir. On peut avoir sa patte sur la figure.

15. Met à plat. Qui peut flotter.

#### Solution du problème nº 5516 Horizontalement

I. Exhibés. - II. Piano. Osé. til. Lebel. - IV. Lutrin. Fa. - V. Etna. Ob. - VI. Rée. Dur. - VII. Sue. Usure. - VIII. Essorer. - IX. Estime. - X. Anti, Stan. - XI, Seule. Sot.

1. Epileuse. As. - 2. Xi. Usine. -3. Haltères. Tu. - 4. Inerte. Œil. -5. Bobineurs. - 6. E.N.A. Sets. -7. Sol. Durits. - 8. Four. Mao. -

**GUY BROUTY** 

# **POLITIQUE**

#### LIVRES POLITIQUES

L faut bien mesurer le temps puisqu'il nous est mesuré, mais sans trop y croire. Il n'y a pas vraiment d'unité de temps : seulement une référence formelle et pratique à l'horloge et au calendrier, c'est-à-dire à l'un des plus modestes mouvements de l'univers. Le temps est multiple et chacune de ses variantes,

climatique, biologique, historique, psychologique, fonctionne seion ses normes et ses cycles qui n'ont que peu de choses à voir avec nos tentatives de rationalisation.

Le temps politique, car c'est là que l'on voulsit en venir, qu'est-ce qui le mesure? Des durées, des carrières, des bilans? Les unes sont si disparates, les autres si différentes, les derniers si contreversés, qu'on ne saurait se fonder sur ces seules approches. Le gaullisme, par exemple, a connu plusieurs temps et, dans chacune de ses phases, des temps forts et des temps vides, tous vécus différemment par les fidèles et par les adversaires de Charles de Gaulle. La carrière, concomitante, de François Mitterrand se prête mal à la synthèse, non point parce qu'elle aussi alignerait une exceptionnelle longévité et illustrerait une étonnante capacité de rebondissement, mais parce qu'elle serait moins le vecteur d'un dessein politique que la part émergée d'une personnalité complexe et secrète.

Les portraitistes, les biographes du président de la République ont tous buté sur cette difficulté, bien avant la consécration électorale de 1981. D'où les qualificatifs par lesquels on l'a dépeint : aventurier, stendhalien, florentin, masqué, le dernier en date étant : funambule. L'auteur de la formule a bien

abordé l'obstacle en cherchant ailleurs que dans les replis de l'âme et les ressorts du caractère la cohérence d'un personnage public mais réputé insaisissable. Eric Roussel s'est demandé où était « la constance du funambule ». Dàs lors, la comparaison avec un danseur sur corde, de désagréable qu'elle pouvait être, prenait un autre sens, car un funambule, si incertain et fragile qu'il paraisse dans la quête incessante d'un équilibre menacé, avance sur un fil conducteur. Sinon it tombe

Le premier signe discernable de cette constance dans le credo minimum de François Mitterrand est, selon Eric Roussel, l'incompatibilité d'humeur politique avec le gaullisme. Elle apparaît dès la période de la Résistance et elle ressurgira avec plus de vigueur encore au début de la V• République. Le républicain s'oppose à tout ce qui peut faire craindre une dérive bonapartiste, le légiste au non-formalisme gaullien, l'artisan

# La constance

et le relatif

du réformisme par la loi au visionnaire d'un grand dessein national. Non que François Mitterrand n'ait pas, lui aussi, une certaine idée de la France, qui a pu s'accommoder de celle qu'en avait le général de Gaulle, comme on l'a vérifié lorsqu'il s'agissait d'agir contre l'occupation allemande ou, plus tard, de gérer l'héritage du fondateur de la V• République, mais il ne l'exprime pas par les mêmes moyens. Eric Roussel observe qu'il reste allergique à la démocratie directe et qu'il a accepté le principe de la cohabitation que d'autres, au nom de l'esprit des institutions gaulliennes, jugeaient inacceptable. Selon l'auteur, la principale contradiction qui a gêné M. Mitterrand au début de son magistère fut celle qui opposait son républicanisme et son attachement aux libertés publiques à la mise en œuvre d'un socialisme marxisant, dont les excès de réglementation menaçaient ces mêmes libertés.

Cela étent, qui fut bientôt corrigé, le président de la République s'est toujours distingué par une attitude ambivalente à l'égard du communisme, en France et ailleurs : elle était faite de méfiance sans exclure le dialogue. Il ne fut jamais de ceux que l'on appelait les compagnons de route du PCF et, pas davantage, un de ces intellectuels de gauche marqués par l'imprégnation marxiste et la nostalgie révolutionnaire, quand bien même ils avaient rompu avec les tables de la loi et leurs espoirs. Cela lui permit, au demeurant, d'appliquer sans complexe, en se fondant sur la réalité sociologique nationale et les évolutions politiques qu'elle lui laissait entrevoir, une stratégie d'union avec les communistes qui devait, comme prévu et annoncé, profiter aux

Parmi les autres traits de la constance mitterrandienne, Eric Roussel relève l'attachement ancien à la construction européanne, bien qu'à son avis l'acl président « reste l'archétype de l'homme d'Etat national pour ne pas dire hexagonal», la solidarité avec Israel et le souci de faire justice aux Palestiniens, un atlantisme avéré mais sourcilleux. Au bout du compte, il lui semble que l'image du « grand républicain de gauche » l'emporte sur celle du socialiste de stricte obédience . Il observe que depuis 1981 les inégalités sociales ont augmenté, « que partout l'argent est roi et que les Denoël, 89 F.

ANDRÉ LAURENS

affaires empoisonnent la vie publique», mais considère que. par son attitude dans la guerre du Golfe, François Mitterrand a prouvé ses capacités d'homme d'Etat susceptible de marquer l'histoire de France. Ce brevet-là n'est pas, comme on sait, accordé à l'unanimité, et bien des partisans du chef de l'Etat s'en seraient passés.

Pour apprécier les commentaires auxquels donnent lieu ces dix années de mitterrandisme au pouvoir, il faut se reporter au climat et aux effrois des débuts de cette aventure. Par exemple au livre de Sophie Coignard qui raconte dans le détail le 10 mai 1981, ∉le jour où la France a basculé ». Basculé dans le vide et l'horreur pour certains, dans la béatitude des lendemains qui chantent pour d'autres. Cette méticuleuse reconstitution permet à l'auteur d'emprunter au don d'ubiquité et d'être partout à la fois avec force anecdotes, révélations et témoignages de première main, même si les souvenirs, comme le relève Sophie Coignard, ne se recoupent pas toujours exactement. Elle montre que les élans d'hier (Laurent Fabius étreignant Lionel Jospin I), les ruptures de l'époque (entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac), les réactions désagréables, celles du Koweit par exemple, n'avaient qu'un temps. Le temps politique est, sans conteste, le plus soumis à la rela-

Parmi les diverses manifestations et initiatives qui marquent l'échéance symbolique de « la décennie Mitterrand », on retiendra deux hommages qui n'oublient pas le devoir d'irrespect. Le premier célèbre, à travers la chronique du règne, la Pyramide du Louvre. Pyramidales, de Grégoire Direz, en appelle à la collaboration involontaire des plus grands poètes et écrivains, qui se trouvent heureusement pastichés. Ces « Mélanges » sont offerts à un président pour qui la politique n'a jamais été éloignée de la littérature. Le second est un album du dessinateur Chenez, familier aux lecteurs du Monde. La surprise, pour eux, sera de le retrouver en couleurs. Des couleurs qui n'enlèvent rien, au contraire, à la force éruptive de ses traits.

. Mitterrand OU constance du funambule. d'Eric Roussel, Lattès. 185 pages, 89 F.

Le jour où la France a basculé, de Sophie Coignard, Robert Laffont, 290 pages, 115 F.

> Pyramidales, de Grégoire Direz, Belfond, 250 pages, 98 F.

→ J'agace, de Chenez,

# **COMMUNICATION**

Pour relancer la télévision sportive européenne

# TF 1 pourrait entrer dans la chaîne Eurosport

La chaîne de télévision sportive par satellite Eurosport, qui a cessé d'émettre le 5 mai (le Monde daté 5-6 mai), pourrait reprendre ses émissions avant la fin du mois. Selon un communiqué publié ven-dredi 10 mai à Genève, le consortium qui la dirige « a décide de trouver, en collaboration avec TF 1, une nouvelle structure pour le financement et la poursuite des opérations de ce premier programme véritablement européen ». Les res-ponsables de TF 1 et ceux de la chaîne sportive se sont d'ailleurs rencontrés jeudi 9 mai à Genève pour en discuter sous les auspices de l'Union européenne de radiodiffusion (UER).

Lancée en 1989, Eurosport était diffusée par le satellite luxembourgeois Astra et reçue par 60 millions de téléspectateurs européens abonnés au câble. Sa structure juridique - originale - associait à 50-50 le groupe privé News International du magnat de la communication américano - australien Rupert Murdoch à un consortium de dixsept télévisions, toutes publiques et membres de l'UER.

la Commission européenne, à la suite d'une plainte d'une télévision concurrente, Screensport-TV Sport. Celle-ci estimait ne pas avoir accès, dans les mêmes conditions qu'Eurosport, aux émissions de l'UER (qui gère l'Eurovision). Bruxelles avait qualifié Eurosport d'« illégale » au regard du droit de la concurrence.

Ces derniers mois, le groupe News International, soucieux de se désendetter et de se recentrer sur son propre bouquet de chaînes par satellite, Sky Television, - avait fait part de son intention de se désengager. Faute de trouver de nouveaux partenaires financiers, News International et le consortium avaient décidé de jeter l'éponge. L'entrée en lice de TF 1 modifie la donne.

La première chaîne française cherche depuis quelques mois à se diversifier et à s'implanter sur le marché européen. Après avoir raté son entrée aux Pays-Bas, elle étudie avec Canal Plus le lancement d'une chaîne francophone d'information continue (sur le modèle de l'américaine CNN). Elle reconnaît Ce montage inhabituel avait valu s'intéresser « au principe d'une à la chaîne sportive les foudres de chaîne thématique sportive ». Il y a

quelques semaines, elle rejetait l'offre de reprise de 50 % d'Eurosport faite par M. Murdoch, jugeant son prix trop élevé (250 millions de francs environ). Le retrait de ce dernier lui donne aujourd'hui les coudées franches.

 Publicis rachète le groupe publicitaire néerlandais Overad. - Publicis et son partenaire américain FCB viennent de racheter le groupe de publicité Overad aux Pays-Bas. Overad, créé en 1946, possède des agences de publicité, de marketing direct et des studios de création dans tout le pays. Le chiffre d'affaires du groupe est de 320 millions de florins (un milliard de francs). Cette nouvelle acquisition de Publicis-FCB le porte au deuxième rang aux Pays-Bas. C'est justement dans ce pays que Publicis avait débuté son internationalisation. En 1971, le PDG du groupe, M. Marcel Bleustein-Blanchet, avait rachete intermarco, réseau publicitaire d'origine néer-

Les services du premier ministre ont publié, vendredì 10 mai, un communiqué indiquant que le comité interministériel sur la Corse dont M. Philippe Marchand, ministre de l'intérieur, avait annoncé la réunion avant le 15 juillet se tiendra le 25 juin. Il sera consacré au développement économique de l'île et à la mise en œuvre du nouveau statut qui sera promulgué « dans les tout prochains jours s, en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel annulant l'article premier, qui reconnaissait l'existence du « peuple corse ». Quant au décret précisant les conditions de la refonte des listes électorales, il sera élaboré « très prochainement ». Pour son application, les représentants de l'Etat en Corse « recevront des instructions de vigilance particulière et bénéficieront de moyens renfor-

« En Corse, la volonté de dialogue doit l'emporter, les nouvelles institutions offriront un cadre de travail et d'expression à ceux qui reulent dessi-ner et construire la Corse de demain », affirment les services du premier ministre. Le ministre de l'intérieur a également pris acte, en indiquant qu'il n'avait pas à la commenter de la décision du Conseil constitutionnel. Soulignant que celle-ci ne met aucun «obstacle à la mise en place de la nouvelle structure régionale », le ministre a ajouté, à propos d'une éventuelle tension dans l'île : « Je souhaite que, maigré la déception que ressentiront certains, chacun se mette au travail pour l'avenir de la Corse. »

M. Lionel Jospin, ministre de l'éducation nationale, a estimé vendredi sur FR3 que « deux cents ans agrès la révolution française, le pro-blème de l'unité de la France n'est pas en cause», avec la notion de « peuple corse ».

M. José Rossi, président du conseil général de Corse-du-Sud, député UDF-PR, mais rapporteur du projet à l'Assemblée, a jugé qu'il ne s'agit pas d'un «échec politique», parce que l'article premier n'était pas l'« essentiel du projet», et parce que le conseil a validé « la reconnaissance néral de Corse-du-Sud, député de l'originalité de la Corse (...), l'assainissement de la démocratie locale (...) et la remise en ordre du pouvoir exécutif».

Selon M. Bernard Pons, président du groupe RPR de l'Assemblée nationale, le président de la Républi-que a reçu un « sévère rappel à l'ordre et un camouflet cinglant ». Le Front national juge que le nouveau statut est ainsi vidé «sans équivoque (...) de sa substance séparatiste». Le RECOURS-France pense que la nation française évite « des lendemains qui déchantent» et souhaite que le gouvernement stoppe « une jois pour toutes la dérive de la Corse » et permette aux pieds-noirs «d'y

A Bruxelles, le groupe Arc-en-ciel du Parlement européen a jugé ven-dredi que la décision du Conseil est « logique mais absurde » et se demande si la France sera en Europe le «dernier bastion de l'unitarisme comme l'Albanie hier celui du stalinisme». A Nantes, l'Union démocra-tique bretonne (UDB) souligne égaleFrance».

En Corse, le premier secrétaire de M. Jean-François Profizi, a appelé « les forces vives du peuple corse à montrer leur maturité en évitant d'abord de foncer sur le chiffon rouge

A Cuncolta naziunalista, organisa tion nationaliste «dure», a appelé vendredi, par la voix de M. François Viola, à une réunion de la Cunsulta Nazionale, qui regroupe plusieurs organisations nationalistes et autonomistes, à l'exception du MPA (natio-nalistes « modérés »), afin d'« organiser la riposte du peuple corse », qui « n'a besoin d'aucune autorisation pour exister». Pour M. Viola, la décision du Conseil n'est que « la consécration d'une los que coloniale (...) de plus en plus réac-tionnaire ». Les nationalistes de A Cuncolta ont « l'intention de continuer à mener la lutte pour l'autodé-

M. Pierre Poggioli, dirigeant de l'ANC (nationaliste), a indiqué pour sa part, que «l'heure est à la mobilisation» et que le gouvernement, qui est « acculé » par la décision du Conseil, « pourrait faire appel au Congrès ou utiliser un référen la notion de peuple corse associé ». M. Poggioli souligne la «totale contradiction que l'Etat met à appliquer ses principes en Corse».

I Verdi Corsi (les Verts corses, proches des nationalistes) affirme « Un peuple sans droit de cité reconni sur sa terre, une Assemblée sans com-pétences, le clanisme et le conservatisme consacrés : cet texte amputé, symbole de l'illusion perdue d'une ouverture, est une manière d'entrer

# La nation est un tout

par Pierre Mazeaud

ROIS jours de discussion démontrent l'importance du débat pour le Conseil itutionnel, trois jours pour que les sages se déterminent notamment sur l'article premier de la loi se référent à la notion de e peuple corse ».

Si, ayant soulevé l'exception d'irrecevabilité à l'Assemblée nationale en première et deuxième lecture, ayant rédigé le recours comportant deux mémoires, je me rélouis de voir l'article premier déclaré non conforme à la Constitution, si je me félicite de constater que d'autres dispositions du texte sont également rejetées comme contraires à la loi fondamentale, je ne m'interroge pas moins sur l'interprétation que le Conseil, par un grave revirement de jurisprudence, vient de donner des articles 72 et 74 de la Constitution.

En précisant que « la consécration par les articles 74 et 76 de la Constitution du particularisme de la situation des territoires d'outre-mer ne fait pas obstacle à ce que le teur crée de nouvelles catégories de collectivités territoriales, même ne comprenant qu'une unité et la dote d'un statut spécifique », le Conseil considère que pour la Corse - qui n'est pas un territoire d'outre-mer i – on peut apporter pratiquement toutes adaptations au schéma institutionnel général des

Autrement dit, alors que, dans sa décision de 1982, le Conseil avait iustifié sa décision par l'insularité de la Corse, aujourd'hui aucune limitation n'est imposée Partageant le point de vue de M. Favoreu, sans doute le meilleur constitutionnaliste français, et dans la mesure où toute décision du Conseil constitutionnel est susceptible de commentaire même si elle s'applique nécessairement, je me demande si nous ne sommes pas ici en face d'une porte ouverte où toute région, tout département, nourraient demander un statut particulier sans qu'aucune condition, aucun encadrement juridique, ne

Autrement dit, l'indivisibilité de la République, qui sert de base pour le rejet de l'article premier par le Conseil constitutionnel, risque d'être gravement atteinte par ce revirement extrêmement dangereux des neuf sages. Demain, nous aurons des demandes de l'Alsace, de la Bretagne et, pourquoi pas ?, d'autres régions qui ne parient déjà que, « d'Europe des régions », ignorant par là même la Nation

Qu'il me soit permis enfin d'ajouter combien je regrette que certains membres de l'opposition derrière François Léotard n'aient pas cru devoir voter l'exception d'irrecevabilité, allant jusqu'à s'abstenir en première lecture sur l'ensemble du texte, alors que la décision essentielle du Conseil montre combien la Corse, institutionnellement, est partie intégrante de la Nation.

► Pierre Mazeaud est ancien ministre, député RPR de Haute-

Devant les présidents des Assemblées des Douze

M. Fabius propose de nouvelles assises parlementaires de la Communauté

BERLIN

de notre envoyé spécial

La conférence des présidents des Parlements européens, réunie à Berlin du 9 au 11 mai, a été l'occasion pour M. Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale, d'avancer, vendredi 10 mai, la proposition française de réunion de nouvelles assises parlementaires avant la conclusion, à la fin de cette année, des conférences intergouvernementales sur l'union économique et monétaire et sur l'union politique.

M. Fabius s'est fondé, pour justifier cette demande, sur la déclaration finale de la conférence des Parlements de la communauté, réunie à Rome en novembre dernier, qui précisait que de telles assises devraient être organisées « lorsque la discussion d'orientations essentielles pour la Communauté le justifie, notamment à l'occasion des conférences intergou vernementales ».

Cette référence a permis au président du Parlement européen, M. Enrique Baron Crespo, d'ironiser sur le fait que M. Fabius se réclamait, pour la circonstance, d'un texte qu'il avait, à l'époque, refusé de voter. Pour autant, M. Baron n'a pas nie que la proposition française « se justifie», et il a suggéré que les présidents des Parlements, après en avoir discuté dans leurs pays respectifs - et lui-même ayant consulté les présidents des groupes et des commis-sions de l'Assemblée de Strasbourg se retrouvent pour un déjeuner de travail, en septembre prochain, à Athènes, afin d'en décider. La prési dente du Bundestag, M™ Rita Sils-smuth, a apporté, elle aussi, son sou-tien à M. Fabius, en faisant adopter l'idée d'un groupe de travail chargé d'étudier l'organisation de ces

Si elle a rencontré un accueil favo-rable auprès des Allemands, des es, des itali la proposition française s'est heurtée à l'hostilité des Néerlandais, à qui il reviendrait d'organiser ces ass à celle des Britanniques, des Espa-gnols et des Grecs. L'enjeu est, en fait, la place des Parlements nationaux et celle du Parlement européen dans le nouveau paysage communan-taire que dessineront les conférences intergouvernementales.

Pour les Français, la répétition. cette année, de la conférence parle-mentaire de novembre 1990 serait une amorce d'institutionnalisation du rôle des Assemblées des Etats membres dans les orientations communautaires, d'autant plus nécessaire, à leurs yeux, que l'union éco-nomique et monétaire aurait pour effet de restreindre les prérogatives budgétaires des Parlements natio-

L'Assemblée de Strasbourg est hostile à tout processus de ce genre, puisqu'elle revendique pour elle-même le pouvoir de codécision qui devrait revenir à la représentation parlementaire dans un système com-munautaire équilibre, mais M. Baron est conscient de la nécessité de s'allier avec les Parlements nationaux pour renforcer la position du législa-tif face aux exécutifs nationaux.

PATRICK JARREAU

M. Longuet présère M. Léotard à M. Giscard d'Estaing. M. Gérard Longuet, président du Parti républicain, a déclaré, vendredi 10 mai, sur France-Inter, que lors de « primaires » au sein de l'opposition en vue de la prochaine élection présidentielle, il soutiendra, pour la « première étape », M. François Léotard. « Si cette étape prouve manifestement que la majorité des électeurs libéraux pré-fèrent M. Valèry Giscard d'Estaing, je m'y rallierai immédiatement », a-t-il précisé, mais il a explique que M. Léotard « a un potentiel tandis que M. Giscard d'Estaing
« est un homme d'expérience », ce
qui « est un avantage fantastique dans un pays qui est conservateur.

# Le Conseil constitutionnel, gardien vigilant

Les neuf juges, dont le rôle s'affirme au fil des années, contraignent le gouvernement et le Parlement à la prudence, au nom des principes fondamentaux

La révolution a eu lieu en 1958. En créant un organe chargé de vérifier que la loi votée par le Parlement n'était pas contraire à la Constitu-tion, les créateurs de la Ve République ont mis fin à la tradition remontant à 1789, qui voulait que la majorité politique du moment pouvait agir à sa guise.

A l'origine, l'ouverture de ce contrôle appartenant presque exclusi-vement à l'exécutif puisque ne pouvaient saisir le Conseil constitutionnel que le président de la République, le premier ministre, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. A l'initiative de M. Giscard d'Estaing, ce pouvoir à été étendu au Parlement à condition que soixante sénateurs ou soixante députés au moins demandent à l'exercer. Il a donc été, dans les faits, lors, de gauche ou de droite, n'a pas manqué d'en user, voire d'en abuser.

Au fil des saisines, le Conseil ner sa iurisprudence et de se montres un gardien de plus en plus vigilant du respect des textes fondamentaux. même, des préambules de 1946 et de 1958, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ou des principes fondamentaux des lois de la Républi-

Le nécessaire respect de ceux-ci a importante prise par le Coaseil, en dehors de son refus, en 1962, de se prononcer sur la validité de la procé-dure retenue (le référendum sans passage devant le Parlement) pour modifier la Constitution afin que le président de la République soit élu au suffrage universel. Le fait qu'elle soit datée du 16 juillet 1971 suffit à montrer que le Conseil a mis du temps à jouer pleinement son rôle. Saisi par le président du Sénat, M. Alain Poher, de la loi soumettant la création d'associations à un contrôle de l'autorité judiciaire, il contraire à la liberté d'association dont il a fait, à cette occasion, un des principes fondamentaux de la Répu-

Pour obtenir une nouvelle décision d'importance il a fallu attendre l'entrée en vigueur de la réforme giscar-dienne. Saisi par les députés RPR du texte autorisant l'interruption volontaire de grossesse, il l'a validé, et en a profité pour poser quelques principes iondamentaux. Il a d'abord rappelé qu'il ne dispose pas d'aun pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement », mais qu'il devait sculement vérifier « la conformité à la Constitution » des textes qui lui sont soumis. Ensuite il a affirmé « qu'une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution». C'est une prise de position qui pourrait le gener aujourd'hui, à l'heure du développement du droit européen et qui est, maintenant, en contradiction avec la turisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat.

Comme les autres grandes juridiocomme les autres grances jurino-tions le Conseil constitutionnel, à plusieurs reprises, a posé des pria-cipes jurisprudentiels forts dans des décisions sans effet immédiat impor-tant. Ainsi, le 23 juillet 1975, en vali-dant la loi créant la taxe profession-nelle, il a précisé qu'il avait le pouvoir de contrôler la procédure suivie au Parlement. De même le suivie au Parlement. De même, le 17 janvier 1979, en acceptant la loi sur les conseils de prud'hommes, il a. pour la première fois, souligné la valeur constitutionnelle du principe d'égalité devant la loi, dont il a fait, par la suite un large usage.

Entre-temps, le 12 janvier 1977, il avait entièrement annulé la loi auto-risant les officiers de police judiciaire à faire procéder à la fouille des véhicules. Il y avait vu une « atteinte aux principes essentiels sur lesquels repose la protection de la liberté indivi-duelle». L'impact de cette décision a été puissant, ainsi que celui de la décision du 24 décembre 1979, annulant l'ensemble du budget pour 1980. La procédure suivie à l'Assemblée nationale n'avait pas été-conforme à l'ordonnance de 1959 sur

> Le coup de tonnerre des nationalisations

gauche arrivant au pouvoir, la droite n'a pas manqué d'user d'une arme dont elle avait été jusqu'alors la seule victime. Premier coup de ton-nerre le 16 janvier 1982 : annulation de la totalité de la loi nationalisant les principaux groupes industriels et bancaires parce que l'indemnisation prévue pour leurs actionnaires n'était pas conforme au caractère « juste» imposé par la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

Les dirigeants socialistes commencèrent à tempêter contre le Conseil constitutionnel, à l'exemple de M. Mitterrand lorsqu'il était premier secrétaire du PS. M. Mitterrand, devenu président, calma leurs ardeurs. Et comme – empruntant une voie qu'il allait parcourir par la suite plusieurs fois - le Conseil avait presque clairement indiqué quels critères devaient être retenus pour cette fameuse indemnisation «juste», la majorité se résolut à voter rapidement une nouvelle loi qui en tint compte et à laquelle le Conseil ne

la décentralisation et en annula quelques éléments politiquement sans grande signification mais techniquement essentiels. Le gouvernement dut en tirer les conséquences législatives en acceptant une proposition sénatoriale dont les dispositions lui permettaient d'appliquer, comme il convenzit, sa loi.

> Statuts de la presse

Le Conseil a accepté sans trop rechigner le premier statut socialiste sur la Corse, celui de 1982, mais refusé, le 2 décembre de la même année, que soient confondus dans les départements d'outre-mer le conseil général et le conseil régional. Les membres de l'assemblée départementale ne pouvaient pas être êins à la proportionnelle, estimait-il, mais devaient, comme leurs homologues métropolitains, être désignés de façon à assurer « la représentation des composantes territoriales ». Le main-tien de ce mode de scrutin fit perdre à la gauche le bénéfice de sa forte implantation dans les DOM.

La droite a obtenu, en 1984, une victoire plus mitigée à propos du statut de la presse voulu par MM. Pierre Mauroy et Georges Fil-lioud contre lequel elle avait vive-ment bataillé au Partement. Le 11 octobre 1984, le Conseil avait annulé une partie de la loi et énoncé un principe important : «Le plura-lisme des quotidiens d'Informations politiques et générales (...) est en lui-meme un objectif de valeur consti-naionnelle, » En estimant ainsi que la liberté des lecteurs est plus impor-tante que celle des éditeurs de journaux, le Conseil se donnait des munitions pour sanctionner... M. François Léotard.

Lors de la cohabitation, le ministre de la culture et de la communication fut en effet la principale victime de la vigilance des gardiens de la Constitution. Le 29 juillet 1986, ils annulèrent une partie de sa loi sur la presse en estimant que le contrôle des concentrations qu'elle prévoyait était trop lache et, en tout cas, moins opérant que celui qu'elle remplaçait, fruit d'une ordonnance de 1984 et de la loi Fillioud.

Ils appliquèrent ainsi un autre de leurs grands principes, selon lequel le Parlement ne peut abroger une loi antérieure si cela a pour effet a de porter atteinte à l'exercice d'un droit ou d'une liberté ayant valeur consti-tutionnelle ». La leçon n'a pas dû être donc, les actes du préfet ne pou-

trouva rien à redire. Puis, le 25 février 1982, le Conseil examina la grande loi de Gaston Defferre sur s'adressait particulièrement à l'audiovisuel, fut à son tour sanctionnée le 18 septembre 1986, faute d'avoir prévu une réglementation suffisante des concentrations multimédias.

En obtenant du Parlement le droit de légiférer par ordonnances -M. Mitterrand refusera de signer certaines d'entre elles - pour mettre en nanes d'entre enes - pour meure en application son programme économique et social (les privatisations notamment) et pour rétablir le scrutin majoritaire, M. Jacques Chirac, premier ministre, avait teaté de réduire d'autant la possibilité de contrôle du Conseil constitutionnel.

Le 2 juillet 1986, le Conseil émit pourtant une remarque, qui devrait revenir dans l'actualité, après le revenir dans l'actualité, après le recensement de la population de l'an dernier et avant les élections législatives de 1993 : « Le respect du au principe de l'égalité de suffrage implique que la délimitation des circonscriptions électorales fasse l'objet d'une révision périodique en fonction de l'industrie de l'industri l'évolution démographique. (...) La constatation d'une telle évolution peut résulter de chaque recensement géné-ral de la population. » Le 18 novem-bre 1986, le Conseil remarqua qu'il n'était pas de ses compétences de contester le découpage des circons-criptions législatives effectué par M. Charles Pasqua, alors même qu'il reconnaissait « la pertinence » de cer-taines critiques émises contre

> Droit d'amendement

Après le refus de M. Mitterrand de signer une ordonnance sur l'aména-gement du temps de travail, M. Phi-lippe Séguin voulut la réintroduire sous forme d'amendement dans un texte portant diverses dispositions d'ordre social. Le Conseil, le 28 juil-let 1987, le lui interdit, en estimant que cet ajout, tant par son « ampleur » que par son « impor-tance », excédait « les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amende-ment s. L'émergence de ce nouveau principe, qui ne peut que compliquer le travail parlementaire, fit pousser de hauts cris à MM. Alain Poher et l'acques Chaban-Delmas, alors prési-dents du Sénat et de l'Assemblée

Depuis le retour des socialistes aux affaires, le Conseil constitutionnel a eu notamment l'occasion de rappeler que la distinction entre les juridio tions administrative et judiciaire vaient être contrôlés que par les tribunaux administratifs; et de signifier que le respect de la Déclaration des droits de l'homme interdit de priver les étrangers en situation régulière des aides sociales accordées aux

Petit à petit, gouvernements et parlementaires ont donc dû s'habituer à ne bâtir la loi que sous l'étroit contrôle du Conseil constitutionnel. Le règne du droit supplante ainsi progressivement celui de la majorité politique du moment. Malheureusement, le Sénat a refusé aux justicia-bles la possibilité de saisir euxmêmes le Conseil. Si tous les responsables politiques se mettent d'accord pour violer les textes fondamentaux de notre tradition républicaine, le citoyen de base, même s'il en est victime, n'y pourra rien. La France a progressé mais p'a pas encore atteint le sommet de «l'Etat de droit».

Les neuf

THIERRY BRÉHIER

Les neuf membres du Conseil constitutionnel sont : M. Robert Badimter, président,

ancien garde des sceaux, nommé par le président de la République en 1986 ; M. Daniel Mayer, ancien président, nommé par le président de la République en 1983; M. Mau-rica Faure, ancien garde des sceaux, nommé par le président de la République en 1989 M. Robert Fabre, ancien média teur, nommé par le président de 'Assemblée nationale (M. Louis Mermaz) en 1986 ; M. Francis Mollet-Viéville, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, nommé par le président de l'Assemblée nationale (M. Jacques Chaban-Delmas) en 1987; M. Jacques Robert, universitaire, nommé par le président de l'Assemblée nationale (M. Laurent Fabius) en 1989; M. Léon Jozeau-Marigné, ancien sénateur, nommé per le président du Sénat en 1983; M. Jacques Latscha, universitaire, nommé par le prési-dent du Sénat en 1988 ; M. Jean Cabannes, magistrat, nommé par le président du Sénat en 1989.

M. Valéry Giscard d'Estaing est, en tant qu'ancien président de la République, membre de droit, à vie, du Conseil constitutionnel, où il n'a jamais siégé.

fantastique, parce que c'est quel-qu'un qui a une intutition de la France, une passion de la France très forte et qu'il a, pour les élec-teurs, l'attrait de la nouveauté »,

> mais l'expérience, c'est aussi, d'une certaine façon, la crainte du défilé. - Malgré l'interdiction prononcée par la préfecture de police « en raison de risque de troubles à

l'ordre public », les royalistes de l'Action française ont décide de maintenir leur manifestation de dimanche à Paris, de la place Saint-Augustin à la place des Pyramides, en l'honneur de Jeanne

مكنا من الاجل

· : 14 7 4974

The same of the same of

rays did the a billiamien ufer in · Landina And market in the second

golav a d district 医乙烷酸 医连线

AXM ST.

1 A. A.D. (# )

and the second second

The second second second

a grand of the

A. SANSER AN

· 人名英格兰克斯

at the second of the

70 orthology April 1

فليهادك والمساب

The state of the state of

ં કે કે કે ફ્રેસ્ટફે

The Property of the Party of th

rene il

a paraga tip c

and the second second

A PART OF THE PARTY Transmit to the 1.5 Mar 1 والمنتفرة والمنتفرة والمنتفورة والمنتفورة 19 gg = 454 x 3m 3 Series & Series

- in a representation 

A September 1985 2. 1. 14.12 ASSESSED

· Paring  Le pape a entamé, vendredi 10 mai à Lisbonne, une deuxième visite au Portugal, après celle de 1982, qui devait le conduire aux Açores, à Madère et à Fatima.

> LISBONNE de notre envoyé spécial

Entre le pape et le Portugal, c'est d'abord une histoire de dates anni-versaires et de rendez-vous symbo-liques. C'est le 13 mai 1981, il y a exactement dix ans, que Jean-Paul II a été victime, place Saint-Pierre à Rome, d'un attentat. Or, le 13 mai est la date fétiche de Fatima, celle qui rassemble chaque année des centaines de milliers de pèlerins. C'est un 13 mai que la vierge est apparae pour la pre-mière fois, en 1917, à trois petits paysans. C'est aussi le 13, pendant six mois de suite, que la Vierge leur a donné rendez-vous. 1917, c'est à la fois la première guerre mondiale et la révolution russe. Toute l'histoire des trois secrets confiés aux enfants de Fatima, qui depuis plus de soixante-dix ans intriguent des milliers de fidèles à travers le monde, est marquée par cette double hantise de la guerre et du communisme (1).

La précédente visite de Jean-Paul II au Portugal remonte au 13 mai 1982. Le pape se rendait pour la première fois à Fatima pour remercier la Vierge de lui avoir, un an plus tôt, sauvé la vie. Pour lui, en effet, le miracle ne fait guère de doute : « Une main a tiré, une autre a guidé la balle », dira t-il une fois rétabli.

Le pape avait, cette année, une double raison de se rendre à nou-veau à Fatima où, le lundi 13 mai, il devait rejoindre un demi-million de pèlerins. Premièrement, a t-il dit des son arrivée vendredi à l'aéroport de Lisbonne devant le pré-sident de la République, M. Mario Soares, a je veux renouveler ma gratitude à la Vierge qui m'a sauvé la vie dans l'attentat d'il y a dix

Deuxièmement, quelques jours après la publication de son encycli-que Centesimus annus, Jean-Paul II entend à nouveau célébrer la chute du communisme et « les transformations sociales qui

CATASTROPHES

ont ouvert une nouvelle espérance à beaucoup de peuples opprimés par les idéologies athées ». Le deuxième secret de Patima, rendu public en 1942 par le pape Pie XII, évoque, en effet, la fameuse conversion de la Russie et la «consécration» de ce pays à Marie. La presse populaire de Lisbonne titrait, dès vendredi, sur la «Fatimastroika» et assurait que Gorbatchev serait à assurait que Gorbatchev serait à l'écoute de la messe célébrée par le pape dans ce haut lieu du culte

A ces deux premières raisons personnelle et politique – de faire cette visite au Portugal, le pape en a ajouté une troisième, en faisant anssi étape à Lisbonne, aux Açores et à Madère, c'est-à-dire dans ces avente aux cette de l'est-à-dire de l'est avants postes de l'ouest de l'Eu-rope d'où ont embarqué les missionnaires qui, à partir de la fin du quinzième siècle, ont évangélisé les continents latino-américain, indien et africain. Pour 1992, le Vatican entend, en effet, donner un éclat particulier au cinquième cente-naire de la déconverte de l'Amérique, au prix de beaucoup d'ambi-guités. Au Portugal, Jean-Paul II a donné le coup d'envoi de cette

#### Conquérants du Nouveau Monde

Inondé de soleil, vendredi après-midi à Lisbonne, le stade des Belenenses est plein à craquer -100 000 personnes - pour écouter le sermon du pape. Les tribunes font face à des lieux chargés de symboles: le Tage et la mer d'où sont partis, dans leurs caravelles, les conquérants du Nouveau Monde (Vasco de Gama, Fernao de Magalhaes...), le monastère des Jeronimos où repose le grand poète national du quinzième siècle Luis de Camoes qui, dans ses « Luisades » a évoqué cette épopée de la mer et de la croix. Puis la célèbre tour de Belem, édifiée aussi pour témoigner du fier passé des Portu-

Quel meilleur endroit, pouvaient choisir le Vatican et l'épiscopat local, pour ranimer la flamme évangelisatrice du pays (« Le Por-tugal a été à la pointe de la Bonne Nouvelle à travers le monde, a sou-ligné le pape. L'histoire de votre

nation était alors celle du salut. Citant l'Angola, le Mozambique, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie... il a loué « les fruits abondants apportés aux cinq continents par cette nation missionnaire réellement glorieuse ». Autant d'allusions à l'assoupissement d'un catholicisme portugais encore très traditionnel, menace par la sécularisation qui, depuis la fin de la dictature Salazar, traverse le pays au galop. Le renouveau profite surtout aux sectes et la pratique religieuse dans les églises a chuté à environ 20 % en moyenne nationale. Dans les villes, elle est inférieure à 10 %.

Le pape, en revanche, a gardé le silence sur l'autre face de cette politique coloniale commencée il y a cinq siècles, notamment sur la violence faite aux droits des populations indigênes. L'histoire de l'évangélisation de l'Amérique latine, en particulier, compte des pages sombres, que les milieux les plus progressistes de l'Eglise du sous-continent, furieux du retentissement donné par le Vatican à la commémoration de 1992, entendent rappeler. Le pape leur a fait une légère concession en parlant de a cinquième centenaire de l'évangélisation et de la rencontre des cultures ». Dans le stade de Lisbonne. de larges banderoles évoquant le sort de Timor-Est brimé par les Indonésiens (« Le Timor souffre »: «Timor égale Koweil ») rappelaient au pape, et au public de fidèles, les conséquences, lointaines et injustes, de la colonisation.

HENRI TINCO

(1) Le premier secret révélé à Lucia (dix ans et toujours en vie), à Francisco (huit ans) et à Jacinta (sept ans) porte sur la paix dans le monde, le deuxième sur la consécration » de la Russie. Le troisième n'est toujours pas officiellement révélé, mais évoquerait les risques qui pèseat sur l'avenir de l'Eglise.

(Voir, en page 2, l'article sur l'attentat contre Jean-Paul II, le **EDUCATION** 

Le 72° congrès de la PEEP

# M<sup>me</sup> Joëlle Longueval est élue à la tête de la deuxième fédération de parents d'élèves

A l'issue du congrès de la PEEP (Association des parents d'élèves de l'enseignement public), qui a eu lieu à la Rochelle (Charente-Maritime) du 9 au 11 mai, Mar Joëlle Longueval a été élue présidente de la fédération, en remplacement de M. Jacques Hui, arrivé au terme de son mandat.

> LA ROCHELLE de notre envoyée spéciale

Pour la première fois de leur histoire, les parents d'élèves de la PEEP ont élu une femme à la tête de leur fédération. M= Joëlle Longueval, une Lilloise de quarantecinq ans, est membre de la deuxième fédération de parents d'élèves depuis dix-sept ans. Elle a été pendant trois ans présidente de l'union régionale de Nord-Pas-de-Calais, avant de devenir secrétaire rénérale en 1988.

Dauphine désignée de M. Jacques Hui et seule candidate à sa succes-sion, cette femme énergique, mère de deux fils étudiants, travaillera, assure-t-elle, dans la direction tracés depuis cinq ans par son prédéces-seur. Elle tient à rappeler que la PEEP, «injustement classée à droite», est « indépendante politique-ment et syndicalement » et qu'elle se définit, « comme une force de propositions ». « Beaucoup de choses évo-luent dans l'école. Depuis trois ans, sur les grands dossiers prioritaires, le ministre de l'éducation nationale a ouvert des portes», précise M= Lon-

> « M. Jospin va dans le bon sens»

Dépêché à La Rochelle, M. André Legrand, directeur des lycées et collèges, a pu mesurer la cote de son ministre auprès des parents de la PEEP... à l'aune des huées provoquées par son absence. Et M. Jacques Hui est presque sorti de ses gonds pour regretter que le ministre ne soit pas là en personne, au moment où commence le débat sur

sont posés vendredí à Dacca, de

même qu'un Boeing 707 chinois

transportant des médicaments, des

vivres et des tentes. L'Indonésie a

envoyé un avion cargo C-130 et

l'Inde a procuré trois bélicoptères,

en plus des trois déjà fournis la

semaine dernière. Enfin, l'aviation

militaire du Bangladesh, critiquée

par les milieux politiques pour la

perte de quarante et un appareils

pendant le cyclone, a pu effectuer,

vendredi, des largages de vivres sur les régions dévastées. Le Japon a,

pour sa part, répondu vendredi à

« comment des parents d'élèves responsables dessinent la concrétisation de sa loi de 1989 ».

Pourtant, dans son discours inaugural, jeudi 9 mai, M. Jacques Hui, beau joueur, a plusieurs fois souligné que la politique menée par M. Jospin allait « dans le bons sens». La PEEP est d'accord, par exemple, avec les orientations prises à l'école primaire, « même s'il est encore trop tôt pour dresser un bilan». Il faut « aller de l'avant », a souligné M. Hui, « et faire taire les rumeurs selon lesquelles l'insuffisance des moyens et le manque de formation des enseignants constitue-

tables à la réussite de cette réforme ». La PEEP n'a pas oublié que le ministre de l'éducation nationale avait choisi de lui donner la primeur du calendrier de la réforme du lycée lors de son congrès d'Epinal, en 1990. «Il a été respecté, a reconnu M. Jacques Hui, et certaines de nos propositions ont été prises en compte

raient des obstacles quasi insurmon-

Le choix d'options dans les matières dominantes, l'introduction de aominantes, l'introduction de modules permettant un certaine personnalisation de l'enseignement, l'étargissement des filières, l'aide personnalisée aux élèves, vont dans un sens qui nous semble favorable, a poursuivi M. Jacques Hui, mais nous aurions souhaité un projet plus innovant et plus audacieux. » La PEEP a renouvelé sa demande que PEEP a renouvelé sa demande que soit lancées, dans une vingtaine de lycées, des expérimentations plus

Avec des accents souvent moins généreux à l'égard de la politique gouvernementale, les délégués au congrès ont développé les thèmes chers à la PEEP : l'apprentissage des langues vivantes à l'école primaire, la place des parents, l'autonomie des établissements, les rythmes scolaires, le poids des horaires et des programmes dans les lycées. « Pour l'instant, sur le terrain, comme le soulignait une déléguée de Strasbourg, on ne semble guère écouter la bonne parole du ministre.»

**CHRISTINE GARIN** 

**FAITS DIVERS** 

Après les incidents du 8 mai

## Le centre commercial des Ulis sous surveillance

Béthune a été affectée en renfort sur les centres commerciaux régionaux des Ulis et d'Evry (Essonne), à la suite des incidents du 8 mai (le Monde du 10 mai) qui ont fait trois blessés et d'importants dégâts au centre commercial Les Ulis-II. Le maire des Ulis, M. Paul Loridant (PS), a estimé, vendredi 10 mai au cours d'une conférence de presse, que ces événements « ne sont pas exemplaires ou représentatifs d'un malaise».

« Ma ville, ce n'est pas Vaulx-en-Velin, ni Sartrouville », a insisté

l'appel de l'ONU pour une intensi-

fication de l'aide aux populations

sinistrées, en promettant de déblo-

quer 7,5 millions de dollars en pro-

duits de première nécessité et

1.5 million de dollars en vivres. La

veille, le président de l'Organisa-

tion d'aide aux victimes des catas-

trophes naturelles (UNDRO),

M. Mohammed Es-Saafi, avait jugé

trop faible l'aide acheminée jus-

qu'à présent au Bangladesh et il

avait souhaité que la lassitude ne

gagne pas les pays donateurs.

Une compagnie de CRS de M. Loridant. La comparaison est, il est vrai, facile. Même forte concentration de population (27 000 habitants), souvent jeune, même vocation de cité dortoir. même type d'habitat vertical, mêmes petits délinquants qui out fait d'une galerie marchande leur terrain d'élection, mêmes chapar-deurs jouant au chat et à la souris avec les vigiles dans les rayons de

> Les Ulis, ville où l'on vit mal? Paul Loridant rejette l'étiquette : « C'est une ville populaire, pas la zone». Même si mercredi soir on a franchi un seuil dans l'insécurité, que d'une poussée de fièvre d'un petit groupe d'adolescents marginalisés, pour lesquels il demande que « la loi s'applique dans toute sa

« Il ne faudrait pas que cet épi-sode si pitoyable contribue à désta-biliser la population, qui, dans sa quasi-totalité, est étrangère à ce type d'exactions », explique Paul Loridant, bien décidé à poursuivre la politique de prévention menée depuis 1982 et à réclamer un renforcement des effectifs du commissariat de police local.

**PATRICK DESAVIE** 

SPORTS

Championnat de France de football

#### Marseille à un point du titre

L'Olympique de Marseille, en prenant un point à Montpellier (0-0), tandis que Monaco subissait la loi de Nancy (0-4), s'est rapproché un peu plus de son troisième titre consécutif de champion de France, vendredi 10 mai, à l'issue de la trente-sixième journée du championnat de première division.

Les résultats : Montpellier-Marseille 0 - 0; Nancy-Monaco 4 - 0; Auxerre-Bordeaux 0-0; Rennes-Cannes 1-1; Caen-Lille 0-0; Lyon-Metz 3-1; Brest-Saint-Etienne 0-1; Sochaux-Paris SG 0-0; Nice-Nantes 1-1; Toulon-Toulouse 1-0.

Deuxième division : Strasbourg-Laval et Lens-Valenciennes en orébarrages. - Après les accessions en division I de Nimes et Le Havre, acquises la semaine dernière, le championnat de France de football de deuxième division a délivré, vendredi 10 mai, son ultime verdiet. Pour la montée en première division, les pré-barrages opposeront, mardi 14 mai, Strasbourg à Laval et Lens à Valenciennes, tandis que Louhans-Cuiseaux, Dunkerque, Dijon (groupe A), Orléans, Créteil et Saint-Quentin (groupe B) évoluciont en division III, la sai-

## Dix jours après le cyclone

# La dysenterie aurait tué un millier de personnes au Bangladesh

Dix jours après le cyclone tropical du 30 avril, les trois nouvelles tornades qui ont balayé plusieurs villes du Bangladesh, jeudi 9 mai, apraient fait trente-trois morts et trois cents blessés. Le bilan officiel du cyclone est toujours de 125 720 morts. Mais selon les organisations humanitaires, la dysenterie s'est installée dans seize districts côtiers et elle aurait déjà tué un millier de personnes. Un million et demi de survivants, qui sont contraints de boire de l'eau contaminée, pourraient, à leur tour, être touchés.

L'aide

dévoyée

Suite de la première page

Bien sur, les donateurs se heurtent

à la fameuse souveraineté des Etats

qui interdit toute ingérence dans les

affaires intérieures d'un pays, fut-il

en difficulté. Réclamés par nombre

d'organisations humanitaires

(appuyées en cela par les plus hautes

autorités politiques françaises), le

devoir et aussi le droit d'ingérence

devraient pouvoir se forger au feu

de l'action caritative d'urgence. Le

don n'est rien sans la gestion du

Trop souvent par le passé, l'aide

bumanitaire a fourni une prime aux

pouvoirs en place contre la partie de

la population que ces derniers

avaient clairement désignée comme

victime des sinistres. Des Ibos du

Biafra (Nigéria) aux Touaregs du

Mali, des ethnies déshéritées du

Sahel aux chrétiens et animistes du

Sud-Soudan en butte aux sévices du

pouvoir central musulman, on ne

compte plus les oubliés des grands

mouvements de solidarité. Comme

l'explique avec justesse la responsa-

dia, au sud-est du pays, où 40 000 personnes sur 91 684 ont péri, tentent de lutter contre la maladie et la famine au milieu des cadavres. Beaucoup de survivants, grièvement blessés ou très malades après le passage du cyclone, sont morts par manque de médicaments et de nourriture. Des serpents venimeux ont également tué plusieurs personnes sur l'île, ont déclaré des sauveteurs, qui ont précisé que des centaines d'habitants souffrent de diarrhée et de typhoïde et n'ont

ble d'AICF (Action internationale

coutre la faim), M. Sylvie Brunel, dans un livre récent (1), plus aucune

famine n'éclate aujourd'hui sans volonté et intervention humaines.

Les pénuries alimentaires aigüës

sociale » pour éliminer « les groupes

humains faibles ou contestés ». Et

M= Brunel ajoute: «Les famines ne tombent plus du ciel. La nature est

moins cruelle que les hommes».

L'aide humanitaire, au corps défen-

dant de ses promoteurs, devient un

instrument inattendu, mais ô com-

bien efficace, de ces actions d'exchi-

Les villas

de la sécheresse

Lorsque la sécheresse s'abattit sur

le Sahel en 1972-1973, le Mali reçut

une aide alimentaire importante qui

fut vendue très cher et non distri-

buée gratuitement. L'argent récolté

servit à financer de superbes

demeures à Bamako, baptisées « les

villas de la sécheresse ». A cette épo-

nême «un outil d'organisation

Les survivants de l'île de Kutub- pas assez de médicaments. Un responsable du Bureau de développement de l'eau, à Chittaong, a averti que la totalité de l'île de Kutubdia risquait, en outre, d'être à nouveau inondée par les prochaines grandes

> *Aid*e trop faible

L'aide humanitaire internationale commence à arriver dans le pays. Deux avions cargo américains chargés de médicaments se

que, les Touaregs affamés venaient mourir dans les rues de la capitale. Il a fallu attendre 1991 pour que le peuple malien renverse son prési-dent Moussa Traoré. Le jeu de à la fois de porter un coup à ces parias d'hommes bleus, tout en renforçant son pouvoir sur la popula-

Au Sud-Soudan, une famine est annoncée depuis des mois. Le gou-vernement n'intervient pas. Un formidable non-dit entoure cette passi vité: les dirigeants soudanais espèrent, semble-t-il, raffermir leur autorité à travers une aide humanitaire à venir qu'ils seraient seuls à gérer. Il faudrait en passer par eux et par leur volonté pour recevoir la manne. Sait-on que l'insécurité alimentaire des populations du Sud n'empêche pas le gouvernement sou-danais de vendre des céréales à l'Irak? L'aide internationale est un enjeu majeur de politique intérieure.

Ceux qui ont assisté aux distributions de vivres dans les hauts plateaux ethiopiens du Tigré, dans les années 1986-1987, se souviennent de ces poignantes processions de femmes (souvent âgées) et d'enfants (très jeunes) chargeant leurs dos de sacs trop lourds pour eux. Les hommes se gardaient bien de venir, craignant d'être enrôlés de force dans l'armée à l'occasion de ces rassemblements « humanitaires » effectués sous l'oeil et les fusils des militaires. Mais un autre écueil guette les tenants de l'aide d'urgence qui ont su au fil des années utiliser la puissance de l'image et des médias dans sa dimension la plus spectacu-laire : le risque d'en faire trop, d'annoncer le pire avant qu'il ne soit stir, et de contribuer, une fois que la réalité apparaît dans sa juste

#### « Cassandres professionnelles »

Dans son ouvrage, M<sup>ss</sup> Sylvie Brunel met en garde contre ces «casandres professionnelles», accu-sant en particulier l'Unicel et la FAO de catastrophisme. A propos de l'Unicef, qui rend compte de la situation des enfants dans le monde, la responsable de l'AICF met en cause les chiffres annoncés de mortalité infantile. « Ils n'ont aucun fondement scientifique et sont incompatibles avec les données annuelles de natalité et de mortalité dans le monde ». Encore faut-il avoir conscience de la fiabilité toute relative de la statistique des pays en voie de développement qui, par conséquent, rend difficile les interprétations aussi péremptoires.

L'auteur laisse entendre que cette organisation joue sur du velours car elle « enfle les chiffres (...) pour obtenir plus d'argent, plus de moyens pour améliorer la situation des enfants ... Une intention louable. en soi, à condition de garder le sens

M= Brunel n'est pas tendre non plus avec la FAO, à qui elle reproche à intervalle régulier, d'an-noncer « la famine généralisée ». Sa conclusion doit faire réfléchir au moment où l'urgence s'impose aux opinions publiques du monde entier. « Pour ces organismes, écrit-elle, décrire la situation la plus tragique possible est un moyen de jus-tifier leur existence, de reconduire leurs budgets et si possible, de mobiliser de nouveaux crédits, quitte à verser dans la démagogie la plus éhoniée dans leurs relations avec les pays du tiers monde» .

Il serait mal-venu de nier l'existence des désastres bumains qui frappent le Bangladesh et une partie de l'Afrique. Mais, c'est précisément parce qu'il en va du son de popula-tions entières que la vigilance s'impose quand il s'agit de les secourir. L'aide est un moyen d'existence et de reconnaissance pour ceux qui la distribuent autant que pour ceux qui la recoivent. L'humanitaire n'est jamais exempte d'arrière pensées où sévissent l'esprit de clocher, l'envie d'apparaître au côté des grandes catastrophes pour en tirer à son tour une part de grandeur.

**ÉRIC FOTTORINO** 

(1) Une tragédie banalisée, la faim dans monde, Hachette, collection « Pluriel ».

SÉLECTION OFFICIELLE

Australienne et néophyte, inaugure la quinzaine des réalisateurs en compagnie d'un grand ancien, l'Egyptien Youssef Chahine, dont on projetait un court-métrage. Les Américains ne sauraient

plus beaucoup tarder.

# Le fou qui repeint l'Histoire

Le face-à-face entre un aliéné et son médecin comme parabole de l'amnésie officielle soviétique

L'ASSASSIN DU TSAR de Karen Chakhnazarov

Découvert à Cannes il y a trois ans avec la Ville zéro, Karen Chakhnazarov abandonne cette fois les fantaisies baroques. Il préfère un réalisme presque documentaire pour aconter une cauchemardesque para-

Littéralement, une histoire de fous : un interné dans un asile psy-chiatrique se prend pour l'assassin de deux tsars : Alexandre II, tué en 1881 lors d'un attentat, Nicolas II exécuté avec sa famille en 1918 par le nouveau pouvoir bolchevik. Pour combattre ce délire, un médecin entre dans le jeu, entre dans le rôle du tsar... Mais « il ne faut pas vouloir tout comprendre», dira un autre docteur, qui a renoncé à soigner ce « malade » trop au fait des détails d'évènements auxquels il croit avoir participé cent dix et soixante-douze

dans le même vertige, présent (l'asile) et passé (la résidence impépar la folie du très paisible «assas-sin». Il faut prêter attention à l'inquiétant regard bleu de ce massif paysan grisonnant pour voir quel trouble il dissimule peut-être-et pour reconnaître dans ce visage vicilli le jeune rebelle de If..., le voyou-dandy d'*Orange mécanique*, Malcom McDowell.

Face à lui, le formidable acteur soviétique Oleg Yankovski éteint son magnétisme naturel pour afficher une lassitude, une absence, qui est déjà d'un vaincu. Un homme résigne à mourir, comme l'aurait été prétend le film, le tsar Nicolas II enfermé dans le palais d'Ekaterinenburg. Plus encore que la fascination exercée par son maiade, et sa mystérieuse capacité à attirer la réalité dans son orbite, c'est la volonté de savoir, de comprendre, qui entraîne le docteur vers son destin. Il y a

Le médecin et le film sont pris d'ailleurs un serpent aux premières images du film, et une Eve invisible mauvaise conseillère : avec les cinéastes russes actuels, la référence biblique est rarement loin.

Le mouvement des voyages dans le temps, de plus en plus rapides, de moins en moins contrôlés, laisse apparaître une « image subliminale», celle de la mémoire susse infiniment tronquée, manipulée par les puissants - et la question de savoir qui est fou, qui ne l'est pas, devient accessoire, sinon absurde. Mais cette collision passé-présent reste une idée, un mécanisme dramatique. Sur l'écran, il ne se passe pas grand-chose. Autant la construction est brillante, autant les images semblent en être la oure illustration. Un parti pris de froideur clinique qui laisse tout loisir au spectateur de méditer sur les arrière pensées du cinéaste, mais ne lui offre guère d'occasion de s'y impliquer.

JEAN-MICHEL FRODON

# Le souvenir de Jacques Demy

Les souvenirs d'enfance du cinéaste nantais filmés par Agnès Varda, sa femme

JACQUOT DE NANTES d'Agnès Varda (hors-compétition)

L'océan vient se briser sur la plane de Noirmoutier. Un homme est étendu, tourné vers l'espace sans limite, il égrène une poignée de sable: Jacques Demy, tel qu'il est resté en notre souvenir, et tel qu'il restera, grâce à un film pudique et tendre comme ses films à lui qui ont enchanté le cinéma depuis les années 60 jusqu'aux années 80. Il avait com-60 jusqu'aux années 80. Il avant commencé à rassembler, par écrit, ses souvenirs. Agnès Varda, sa femme, en a fait *Jacquot de Nantes*: Jacques Demy de huit à dix-huit ans, de 1939 à 1949, interprété par trois garçons - Philippe Maron, Edouard Joubeau de mais les âges de sa vie.

Agnès Varda a tourné dans le merveilleux noir et blanc de ses propres photos, qui est aussi celui de *Lola* ou de *la Baie des Anges...* Lui et elle unis dans une même vision. Quelques images sont en couleurs, lors-qu'il s'agit de fêtes, de spectacles : le carnaval de Nantes, les théâtres de marionnettes à l'ancienne, les opé-rettes qui, comme les chansons diffu-sées par la radio et fredonnées par sa mère, ont donné à ce fils de garagiste le goût du romanesque, du mélo-drame, des histoires à faire rêver,

Dans une cour entourée de petits ateliers d'artisans, voilà le garage Demy, et l'appartement familial exign mais chand comme un cocon. Une famille heureuse, même si Jacques, sur l'ordre de son père, fut oblige d'aller «apprendre un métier» dans un collège technique. Une famille qui reste unie, à travers la guerre, l'exode, l'Occupation, les

toire, la grande, remarquablemen suggérée sans reconstitution rétro.

D'un refuge provisoire à la campagne naîtra, plus tard, un court-métrage, le Sabotier du Val de Loire, de même que le personnage de la cou-sine qui revient d'Argentine, « poule de luxe» et flambeuse de casino modèle retrouvé dans la Baie des Anges. Des impressions d'enfance et de jeunesse, Agnès Varda a retenu tout ce qui a formé la subjectivité de «Jacquot», ce qui l'a conduit à aimer le cinéma et à en faire. Un chemin qui va des appareils pour gosses jusqu'au Pathé Baby et à la première vraie caméra achetée d'occasion dans une boutique du Passage Pommeraye, un parcours qui monte le premier studio, où Jacques Demy construit les décors et les personages en carton de films d'animation Autodidacte, le fils aîné du garagiste s'initie et s'affirme. Et le jour

rient où il peut partir pour Paris. Exploratrice de la mémoire, Agnè-Varda a renoué les fils d'une existence. Comme personne d'autre n'aurait pu le faire, elle a balisé l'iti-néraire qui mène de l'instinct et de la volonté jusqu'au talent. Superbe hommage, qu'accompagne la vision toute documentaire de Jacques Demy lui-même, intervenant pour ponctuer le récit de sa femme. Le revoilà donc, mais à distance, pour ne garder que l'idée de vie. Lorsque cependant, elle le filme de près, Varda montre de Demy son œit de cinéaste, son regard de peintre, sa peau, et la main qui portait l'alliance. Et tout à la fin, sur la plage, les petites vagues et les algues de son souvenir à elle, comme un point

VIEW CONTRACTOR OF

. pr. pres 1. 4 glen alle Marie 4

the part because of the service.

# LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS

# Jocelyn Moorhouse, la mémoire des sentiments

La cinéaste australienne présente « Proof », son premier long-métrage

Jocelyn Moorhouse est une cinéaste australienne dont le pre-mier film, Proof, précédé d'un courtmétrage de Youssef Chahine a ouvert la Quinzaine des réalisateurs – et va ouvrir le 28 mai le proamme «Cinema australien» di Centre Georges-Pompidou. Jocelyn Moorhouse raconte avec ironie, avec une sensibilité aigué les relations troubles entre une femme et deux hommes dont l'un, aveugle de naissance, passe néammoins son temps à faire des photos, à se les faire raconter. Pourtant il ne se fie à personne, et en même temps cherche la Vérité comme un absolu inaccessible, car « il n'a jamais pu rien verifier par lui-meme. Il ne s'est pas vu vieillir, donc il est plus près qu'un autre de son enfance. D'autant que sa mère est morte alors qu'il était très jeune. Cette perte l'a privé d'un sentiment normal de sécurité. Il ne l'a jamais acceptée. Il l'a ressentie comme une manière de fuir la charge d'un enfant handicapé ». « Enfant, j'étais moi-même malade, raconte Jocelyn Moorhouse. J'étais asthmatique, beaucoup de jeux m'étaient interdits, je ne les suppor tais pas. De plus, les médicaments que j'ai du prendre pendant des années m'ont abimé les dents. Même si ça ne se voit pas ou plus tellement, même si mon mari me dit que je suis belle, j'en souffre.»

Martin, l'aveugle, a une gouvernante amoureuse de lui. Mais il la repousse et dans leur combat, elle n'est pas toujours la victime. « Elle est trop vulnérable pour se permettre la générosité. Elle a la fragilité des femmes qui ne sont pas très belles et n'ont pas de métier. J'ai mis beau-

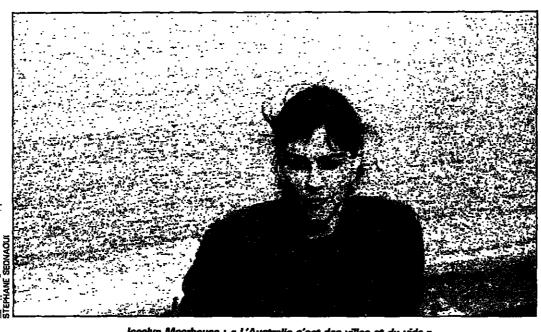

Jocelyn Moorhouse : a L'Australie c'est des villes et du vide 🗷

coup de moi dans ce personnage. L'Australie est un pays d'hommes, pour qui, tout à fait normalement, les copains comptent plus que la jamille, C'est un pays rude, où il jaut dompter les éléments, où seule la force physique est appréciée. Bien sûr, ces machos ont peur des femmes et sont obsédés par leur mère. Mais je les aime bien. Ce doit être mon côté materne.l »

L'autre homme est un garçon

sain, généreux, qui naturellement détruit l'équilibre sado-masochiste du couple. « Les deux autres exigent d'être aimés. Lui ne demande rien, il donne. Il ressemble à mon frère, que j'adore... » L'inappréciable qualité de Proof tient en grande partie à cette facon de se raconter, non pas à travers des faits, mais en puisant dans la mémoire des sentiments.

Le prochain film de Jocelyn Moo-

tité australienne : « La littérature n'affre pas de héros, seulement des perdanis. Au sens propre aussi les gens se perdent. C'est tellement vaste, tellement ancien et mystérieux. L'Australie, c'est des villes et du vide, vous pouvez faire 3 500 kilo-mètres sans rien voir, pas un arbre, pas un être vivant. C'est une terre hostile. On rêve d'en partir, on part,

on y revient pourtant.» COLETTE GODARD

## A la vie à la mort

Suite de la première page

Simon et Dédé se laissent enfermer dans une église, ils boivent jus-qu'à la lie le vin de messe dans un calice et dissertent opportunément sur l'atroce destin de sainte Rita, patronne des causes désespérées. Simon tout seul va voir une pute très belle qui se déguise en taureau. Dédé tout seul regarde la télé sans le son, c'est un western avec Dorothy Malone et Richard Widmark, il les double sauvagement, façon porno, (où l'on voit bien que Bouchitey ne

isse rien perdre de ses talents). Mais le plus souvent Simon et Dédé mettent tout en commun, une caravane pour dormir, des rêves à n'en plus finir, et un secret. Ils se fâchent un peu parfois, pas long-temps, ils jouent avec le feu, l'eau, la lune qui les rend un peu fous, surtout lorsqu'elle est pleine, surtout lorsqu'elle est froide. Et quand Dédé parle de sirène, Simon devient tout blême. Le film de Bouchitey avance circi en par de la chemita de la chemi oteme. Le rum de Bouchitey avance ainsi au pas de la chronique, très drôle et pathétique. Jusque-là, on ne voit pas trop où il va, mais on sait qu'on va suivre Simon et Dédé jusqu'au bout, maintenant qu'on les aime - surtout Simon parce que

Jean-François Stevenin lui donne tout et plus encore - qu'on a partagé avec eux leurs coups foireux, leurs gueules de bois, l'intimité criarde des bistrots qu'ils écument. Puis Simon s'avance enfin tout chaussé dans la mer, il a de l'eau dans les yeux aussi, c'est l'heure de vérité. Il se souvient.

Flash-back. Pas un flash back de pacotille. C'est la magnifique trou-vaille de Patrick Bouchitey, sa désinvolture limpide. Il a tout sim-plement placé là son court-métrage, et l'on voit donc Simon et Dédé plus jeunes, plus frais. Pas une ques-tion de maquillage. Ils ont six ans de moins, pour de vrai. Ils sont gais, et saouls. Ils volent un cadavre pour rigoler. Sous le linceul, il y a une jeune morte, une beauté. L'un après l'autre, ils vont l'aimer. Jusqu'à ce que Simon l'emporte, la rende aux vagues. Jusqu'à ce que sur cette plage d'infinie solitude partagée, « la sirène qui baise» nage au loin pour

Ce devrait être atroce, scabreux, répugnant, (ca l'a été d'ailleurs dans un sketch de l'Amour est un chien d'enfer, de Dominique Deruddere empruntant la même nouvelle). C'est troublant, beau, d'une surprenante pureté. Lune froide n'est pas un film parfait. C'est, mieux que cela, un coup au cœur qui ne s'ef-face pas.

DANIÈLE HEYMANN

□ Un court métrage de danse en sélection officielle à Cannes. - La Noce, quatrième court métrage des chorégraphes Joëlle Bouvier et Régis Obadia, a été retenu en compétition au festival de Cannes. A la tête de la compagnie de l'Esquisse depuis 1981, directeurs du Centre chorégraphique national de Haute-Normandie, Bouvier et Obadia tournent maintenant depais plus de trois ans des films en noir et blanc sur leur univers chorégraphique. La Noce sera projeté le 12 mai, à 17 heures, salle Debussy.

# Le Monde

est en vente le soir même à Cannes pendant la durée du Festival

9-20 MAI 1991

# Nanni Moretti, vedette politique

Il a produit « le Porteur de serviette » de Luchetti et y tient le mauvais rôle

de notre envoyé spécial

Un bonnomme maigre et barbu apostrophe le lecteur : « On dit que je fais le jeu de la droite. On dit que je fais le jeu de la gauche. Vous croyez que c'est le moment de jouer? » La caricature représente Nanni Moretti. dans les pages « politiques » de la Reppublica. Avec le Porteur de ser-viette de Danicle Luchetti, dont il est le producteur et l'acteur principal, -présenté samedi 11 mai, - le réalisa-teur de *Palombella rossa* a quitté son emploi de « meilleur cinéaste italien de sa génération » pour faire irruption dans l'arène politique et médiatique de son pays.

Le Porteur de serviette dénonce les magouilles des politiciens - et plus particulièrement des ministres appartenant au Parti socialiste italien. Le ròle-titre est celui de Luciano, brave prof de gauche appelé par un jeune ministre aux dents longues pour lui écrire ses discours. De cadeaux en trafics, de faiblesses en crapuleries, cours progressiste et moderniste une revient à la Sacher pour réaliser le teurs (1 200 000 entrées en un mois)

naif Luciano, le ministre Botero, belle figure de prince florentin, habile et impitoyable sous le costume spécial-télé et les lunettes à fine monture du fonceur : Nanni Moretti

Après avoir réalisé et interprété Bianca (1984) et La messe est finie (1985), Moretti a fondé la société de production Sacher Film pour aider d'autres jeunes cinéastes italiens à débuter, et d'où sont sortis Domani, domani de Luchetti, et la Nuit italienne de Mazzacurati, « Ensuite, dit Moretti, j'ai voulu des films plus audacience, plus dérangeants. Je n'aimais pas beaucoup les films politiques des années 70, qui avaient fini par constituer un genre et même un filon commercial. Mais je trouvais anor-mal que le cinéma ne rende plus du tout compte de la réalité. »

A son instigation, et tandis qu'il tourne Palombella rossa, plusieurs scénaristes se mettent à l'ouvrage. Daniele Luchetti, parti sous une autre bannière réaliser la Settimana Luciano découvre derrière le dis- della ssinge (inédit en France),

projet. Le ministre ne sera pas d'en-trée de jeu un salaud : « Le spectateur le voit avec les yeux de Luciano. Comme lui, il faudra du temps pour qu'il découvre la vraie nature du personnage. Botero est différent des anciens politiciens qui, même antipaligne politique. Le ministre du film. lui, veut seulement le pouvoir.»

De ce film « politique », le peuple est totalement absent - pas une scène de foule, « C'est la réalité d'aujourd'hui, confirme Moretti, les électeurs sont devenus une abstraction lointaine. Le film n'idealise d'ailleurs pas les masses : le magouilleur est réélu, malgré la révélation de ses trafics. » Face au candide professeur joué par Silvio Orlando (l'entraîneur de Palombella rossà), le ministre demeure d'ailleurs, presque jusqu'au

L'impact est considérable en Italie. Sorti le 5 avril, !l Portaborse y a fait la « une » des journaux - honneur qui n'échoit plus au cinéma depuis bien longtemps. Aussitôt, le film déclenche l'enthousiasme des specta-

et l'ire des politiques. Notamment des socialistes italiens : le journal du parti, Avanti!, tire à boulets rouges, et un de ses dirigeants déclare en sor-tant d'une projection : « Ca me donne envie de vomir.» « Je suis désole pour lui s'il s'est reconnu, dit Moretti en souriant. Quant à l'ac-cueil du public, il prouve qu'indépen-damment de la qualité du film il y avait une véritable attente sur ce

Une attente que tous ne partagezient pas : pour la première fois, la RAI, partenaire habituel de la Sacher, a refusé de s'investir dans la production. « No », a dit la RAI Uno, proche de la Démocratie chrétienne, et «no» à la RAI Tre, proche des communistes. «Je n'ai même pas essayé à la RAI 2 slice au PSI], raconte le producteur, ça aurait été de la provocation. Ni à Berlusconi. A l'époque je faisais encore une diffé-rence entre service public et télé privee. Aujourd'hui, je ne suis plus très

Embarrassé par ces refus, Moretti a été contraint de prouver - ce dont il se réjouit désormais - que l'on

pouvait, contrairement aux habitudes prises, tourner un film italien sans le soutien d'une télévision. Des soutiens, il en a trouvé en France ce qui nous vaut la présence d'Anne Roussel en séduisante conseillère polyglotte du ministre.

«Le refus des télévisions, le succès public et les réactions hostiles des politiciens montrent la supériorité du cinéma, se réjouit Nanni Moretti. Tous les jours, le journal télévisé raconte à des millions de gens de vraies magouilles. Mais des qu'un film, une fiction, met en scène cette réalité, les chaines n'en veulent pas, les hommes politiques crient au loup et le public se précipite.»

Le Porteur de serviette a déchaîné la tempête en Italie. Le public français fera-t-il le lieu avec les « affaires » hexagonales ? Réponse le 15 mai, date de la sortie nationale. Nanni Moretti, lui, sera reparti dans son petit appartement romain prépa-rer le film qu'il doit réaliser au printemps prochain - où il retrouvera son alter ego, Michele Appicella.

CARNET DU Monde

# CULTURE

**VENTES** 

ouvenir de Jacques Ja

MANUFACTURE CONTRACTOR OF THE

Market Services

BEEF BOTH SHIELD !

AND THE PROPERTY OF THE PERSON OF

Berger Reffer fer er were

The same of the sa

The South of the South

Mark of Banks and the

Mention of the fire

Personal Property of

The second secondary of the second

The state of the state of the state of

Bed a special to the contract

The real states which has been also

海 有线 海南南美 中国公本

Mary African de la como

THE PARTY OF THE PARTY OF

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

The second of the second of the second

the metalentales

The second second second

The supplemental states of the states

A TANKS AND TO THE

CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR

Mary State Williams

The Party of the Control of the Cont

The terms of the same

**国际设置的现在分**别。1991

The Course with the course of the course of

A Section Section April

WEST AND A PERSON

The second second second second

Was in section .

**\*** ₩.→s

PARTIES AND THE

A STATE OF THE STA

## Y a-t-il encore un Japonais dans la salle?

Absence remarquée lors des ventes de tableaux impressionnistes et modernes à New-York

VENTE DE LA COLLECTION D'IRENE SELZNICK MAYER Chez Sotheby à New-York

On les a attendus en vain : à New-York, les 7, 8 et 9, mai Sothe-by's et Christie's ont organisé leurs traditionnelles ventes aux enchères de tableaux et sculptures impressionnistes et modernes. Une semaine seulement après les adjudications d'art contemporain, le couperet est tombé : le marché en question souffre de l'absence remarquée des Japonais, dont les yens étaient hier à l'origine de nombreux records (le Portrait du docteur Gachet, de Van Gogh, adjugé à un industriel nippon, 82,5 millions de dollars, en mai 1990). Un an plus tard, le marché impressionniste et moderne enre-gistre un déclin sensible, comme en temoigne d'abord les 35 % d'invendus à New-York; et les estimations, révisées à la baisse, ne man-quent pas d'attirer (ou de faire revenir) le public des acheteurs particuliers, américains mais également européens pour un tiers.

Le 7 mai, Sotheby's a ouvert le bal avec la collection d'une grande dame de Hollywood, Irene Mayer Selznick, fille du fondateur de la MGM, épouse un temps du pro-ducteur d'Autant en emporte le vent. A la maison, papa et maman recevaient Chaplin, Hearst; Irene allait jouer au tennis avec la fille de Cecil B. de Mille. Plus tard, riche, divorcée et célèbre, cette élégante femme d'affaires n'hésitait pas à faire voyager sa collection : l'été à Beverley Hills, l'hiver à l'hôtel Pierre à New-York, où elle vécut pendant quarante ans, jusqu'à l'automne dernier. Morte à quatre-vingt-trois ans, en octobre 1990, Irene Selznick a donc donné, le 7 mai, un zeste de glamour à cette vente snobée par ses habitués. Les sept toiles d'Irène ont totalisé 7,7 millions de dollars : la vedette n'est autre que cette lumineuse Robe persane de Matisse, longtemps accrochée au-dessus d'un sofa de chintz or. Réalisée vers

1938 à Nice, à la même époque que la Blouse roumaine, elle a atteint 4,510 millions de dollars. Chiffre tout de même inférieur à ses estimations (entre 5 et 7 mil-

lions de dollars). Le troisième prix de la vente est une étude pour la Grande Jatte, de Seurat, réalisée dans un style très pointilliste en 1884: 1,375 million de dollars, déboursés ici encore par un acheteur européen.

> Très beaux scores pour les surréalistes

Pour Sharon Schultz Simpson, l'un des quatre experts de la vente Sotheby's, le recentrage du marché passe par « un retour aux prix de 1987-1988 ». Aujourd'hui, les cours de cœur se négocient entre 150 000 et 300 000 dollars (avec un béguin, cette saison, pour les aquarelles de Dufy), mais les clients se montrent difficiles : alors ils boudent les Picasso tardifs mais achètent tout de même un buste d'homme daté de 1969 pour 1,375 million de dollars (il était estimé entre 1,7 et 2,2 millions).

Chez Christie, l'adjudication aura confirmé les grandes tendances du marché : c'est dans la série des Chefs-d'œuvre de la peinture - dignes des puzzles et boîtes de chocolat de l'enfance - la résistance de Degas et Monet, mais, surtont, les très beaux scores obtenus par les modernes, à commen-cer par les surréalistes tels Chirico, Delvaux, Magritte (les Barricades mystérieuses estimées entre 1,2 et 1,6 million de dollars sont tombées pour 2,2 millions de dollars).

Reste la chute attendue des peintures hier sur-cotées par les spécu-lateurs japonais. Franck Giraud, expert chez Christie à New-York, cite le « trio difficile » des Chagall, Vlaminck, Utrillo, auquel il convient d'ajouter Marie Lauren-cin et ses toiles couleur cuisse de nymphe, mais également Bernard Buffet.

LAURENCE BENAIM

Trois expositions pour mettre à jour

FRANÇOIS DELSARTE à Toulon DANSE LIBRE et DANSES TRACÉES à Marseille

MARSEILLE

de notre envoyée spéciale

de la Vieille-Charité, à Marseille libre vers l'art pur », itinéraire de l'expressionnisme allemand à travers deux de ses figures féminines, celles de Suzanne Perrottet (1886-1973), qui deviendra la cho-régraphe fondatrice de ce courant. L'exposition se tient conjointe-ment avec celle des « Danses tra-Louppe, et qui a pour objet de montrer l'instant où le chorégraphe note, griffonne, dessine les hiéro-glyphes d'un désir qui deviendra

François Delsarte a cherché à établir les correspondances entre la vie, l'ême et l'esprit, systématisant en une sorte de triangle d'or formes et monvements liés aux dif-férentes expressions humaines. Ses travaux, destinés au théâtre et au chant, furent importes aux Etats-Unis par son disciple américain, James Steele Mac Kay, quand il a fui la guerre de 1870 : les principes de Delsarte furent alors appliqués à une danse en train de naître, encore proche de la gymnastique

Ce souci d'une « science de la danse » est également présent dans l'exposition consacrée à Suzanne Perrottet et Mary Wigman. Elies

Sélection Officielle. Cannes 1991 ■ en compétition ■

Les chorégraphes au musée

l'historique d'un art

ont été formées par les maîtres à penser et à bouger que sont, au début du siècle, Jacques-Émile

Dalcroze, à Dresde, et Rudolf von

Laban, à Ascona, en Suisse, qui, à l'instar de Delsarte, a tenté d'ins-

crire sa conception du mouvement

dans la forme géométrique par-faite, selon lui, de l'icosaèdre (3).

L'exposition « Danses tracées » Le Théâtre national de la danse tente un inventaire des différentes de Chateauvalion produit en colla-boration avec le Musée de Toulon (1) une exposition, «François Del-sarte, 1811-1871, sources et pen-sée», conçue par la chorégraphe Jeannette Dumeix et l'écrivain notations chorégraphiques, comme autant d'essais pour retenir la mémoire d'un art par définition éphémère. Ecriture à vocation universelle, comme celle de Raoul-Auger de Feuillet pour le baroque, ou Alain Porte, et consacrée à un per-sonnage quasiment oublié aujour-d'hui en France, qui, malgré lui, a contribué à l'essor de la danse moderne aux Etats-Unis; le centre celle de Laban qui répond aux nécessités de la danse moderne à ses débuts, jusqu'aux notations personnelles mises au point par les chorégraphes d'aujourd'hui. Leurs (2), accueille en provenance de la Kunsthaus de Zürich, et due à signes sur papier, et aujourd'hui sur ordinateur, ressemblent à leurs Harald Szeeman: « De la danse œuvres: plus la danse se théâtralise, plus la notation s'inspire des storyboards de cinéma, avec les limites rectangulaires du cadrage; à l'inverse, plus elle se (1889-1983), et de Mary Wigman fait conceptuelle, plus elle a recours à des formes géométriques ictées sur la feuille blanche. Ces expositions, passionnantes, cées», imaginée par Laurence s'adressent avant tout aux professionnels. On en déplore l'hermétisme. Aucune biographie, aucune

date-repère, aucune inscription dans le siècle. Pas un mot non plus sur les rapports d'amour, puis de haine, entretenus par l'expressionisme allemand et le nazisme montant, notamment à propos de l'œuvre de Mary Wigman. Toutes ces informations se trouvent dans les catalogues - certes bien documentés. Encore faut-il les acheter.

(1) «François Delsarte, 1811-1871», Musée de Toulon, jusqu'au 14 mai 1991. (2) « De la danse libre vers l'art pur». et « Danses tracées», jusqu'au 9 juin 1991, Centre de la Vieille-Charité, à Marseille. Tél.: 16-91-56-28-38.

(3) Figure de vingt côtés limitée de toutes parts par des polygones plans.

**DOMINIQUE FRÉTARD** 

<u>Naissances</u>

- Claudine COUSTAL, Jean Jacques LARROCHELLE et Rafielk

sont heureux d'annoncer la naissance de

Lodoïs.

le 6 mai 1991, à Paris.

14, rue Jean-Macé, 75011 Paris.

<u>Décès</u>

- Saint-Paul-La Coste. M. Abel Ferret.

M. Alain Ferret, Jeannette Ferret et sa famille. Les familles Ferret, Roucaute,

Corraze, Ponjy, Parents, affiés, amis, ont la tristesse de faire part du décès de Lydia FERRET, née Roucaute.

survenu, le 7 mai 1991, dans sa

Les familles Collin, Dufresne, Didier, Capitant, Trotabas, Thouvard, Magallon, Terray, Ses nombreux amis.

font part du rappel à Dieu de M\* Simone GOUBET. archiviste, paléographe, ancienne collaboratrice

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 13 mai, à 9 h 30, à la cathédrale

M= Didier. 6, quai de France, 38000 Grenoble.

- Neuilly-sur-Seine.

M= Antoine Michelangeli me Renée Peretti, son épouse, Stéphane et Lactitia, ses enfants, M. et M= Ange-Xavier Armani, Jean-Luc Armani,

Jean-Luc Armani,
son frère,
M= Achille Peretti,
M. Antoine May,
M= Hélène Taverni,
Les familles Barbier, Riegert, Michelangeli, Oliviéri, Barreau, Oulié,
Parents et alliés,
Pare l'impresse deuleur de faire cart du ont l'immense douleur de faire part du décès accidentel du

Antoine MICHELANGELI,

survenu le 7 mai 1991, dans sa cin-

La cérémonie religieuse a eu lieu le mercredi 8 mai, dans l'intimité, à Coti-

L'inhumation a suivi au cimetière

Cet avis tient lieu de saire-part.

5, Villa Pasteur, 92200 Neuilly-sur-Seine.

- Mº Michel Robida,

on épouse, M. et M≈ Pierre Escoffier, M≈ Flandin-Robida,

ses enfants et petits-enfants, M= Didier Gravereaux, ses enfants et petits-enfants, M- Jean Baratoux,

ses enfants et petits-enfants, M= Henri Bonneau, ses enfants et petits-enfants, Mª Denise Baratoux, ses sœurs, beau-frère et belles-sœurs, ses neveux et ses petits-neveux, Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du retour à Dieu, de M. Michel ROBIDA, journaliste, homme de lettres,

officier des Arts et des Lettres, décédé, muni des sacrements de

l'Eglise, le 8 mai 1991. Les obseques auront lieu le lundi 13 mai, à 10 h 30, en l'église Saint-Ho-noré d'Eylau, 66 bis, avenue Raymond-Poincaré, Paris-16.

23, rue Paul-Valéty. 75116 Paris.

- La direction et le personnel de l'Institut national des sciences techniques nucléaires (CEA Saclay) ont la grande tristesse de faire part du décès de leur collègue et ami,

M. Gérard SIMONNET, chef du laboratoire de biologi professeur à l'INSTN.

prvenu le 8 mai 1991.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 15 mai, à 9 h 30, en l'église des Molières (Essonne).

**CARNET DU MONDE** ments: 40-85-29-94 Tarif: la ligne H.T. Toutes rebriques ... Abonnés et actionnaires .. 80 F

Communicat diverses ..... 95 F

Thèses étudiants ....

M<sup>∞</sup> Pierre Champin

ct sa fille, M- Henri Champin ct ses enfants,

et leurs enfants, M. et M- Patrick Champin et leurs enfants.

M. et Me Bernard Champin

M. et M= Jeffrey Thomas et leurs enfants. M. et M= Emmanuel de Monbrison, Toute la famille.

ont la grande tristesse de faire part du

M= Léon TÉZENAS, née Suzanne Champin, chevalier de la Légion d'hon chevalier des Arts et des Lettres, présidente fondatrice du Domaine musical,

survenu le 7 mai 1991, à l'âge de qua-tre-vingt-douze ans.

Un service religieux sera célèbre en l'église réformée de l'Oratoire du Lou-vre, 1-3, rue de l'Oratoire, Paris-1°, le lundi 13 mai, à 16 heures.

L'inhumation aura lieu à Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie), dans l'intimité.

3, rue Eugène-Delacroix. 75016 Paris. (Lire ci-contre).

- M= Jean Tilloy, sa mère, El toute la famille font part du décès de

M. Gilbert TILLOY, chevalier de l'ordre national du Mérite.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 mai 1991, à 10 h 30, en

L'inhumation aura lieu au cimetière des Gonards.

- On nous prie d'annoncer avec tristesse le décès de

M- Jean VALDEYRON,

La cérémonie religieuse et l'inhuma-tion dans le caveau de famille ont eu lieu dans l'intimité au cimetière du Père-Lachaise, le 7 mai 1991.

46, rue Pierre-Charron, 75008 Paris.

**Anniversaires** 

- Il y a vingt ans, disparaissait Charles BOUGEARD,

à l'èse de cinquante-cinq ans.

Une pensée est demandée à ceux qui

l'ont connu et aimé.

Brest. - Pour le dixième anniversaire du

rappel à Dieu, le 11 mai 1981, de

Guillaume CASTET.

une pieuse et affectueuse pensée est demandée à ceux qui l'ont connu et aimé, en union avec les messes qui seront célébrées à son intention.

- Il y a un an, le 12 mai 1990, à

Didier GAZENGEL

nous quittait dans sa trente-sixième Chuck Still et tous ceux qui l'ont

connu et aimé pensent à lui. - Le 13 mai 1986 s'éteignait en exil, à l'âge de quatre-vingt-douze ans,

Dina Nicolaevna IBRAHIMOFF, née Yacovieff.

Elle est allée rejoindre son époux

I. M. IBRAHIMOFF. ancien rédacteur du Drapeau de la Russie, ancien commissaire du peuple à l'éducation de la République

des Tatars de Criméo ancien représentant commercia de l'URSS en Turquie,

condamné à mort par contumace en 1928, lors de la liquidation du gouver-nement tatar et des élus du peuple de Crimée pour « déviations nationalistes » et « trahison »,

décédé le 7 août 1941.

« Tators ou Russes, chrétiens ou musulmans, ceux qui l'ont connu s'uniront de cœur et d'esprit à ses proches et descendants. »

D' Oleg Ibrahimoff, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.

Communications diverses

Leçon : lundi 13 mai 1991, à 20 h 30. « Les racines de la haine antisémite : la théorie du complot », par Pierre André Tagbiell, historien, écri-vain, au centre Rachi, 30, boulevard de Port-Royal, 75005 Paris, tel. : 43-31-75-47.

> THÈSES Tarif Étudiants 50 F la ligne H.T

# MUSIQUES

#### La mort de Suzanne Tézenas

La demière grande mécène de la musique est décédée le 7 mai, à Paris, a-t-on appris vendredi auprès de sa familie (nos dernières éditions du 11 mail. Elle était âgée de quatre-vingt-douze

Fille et épouse de grands indus-triels, Suzanne Tézenas avait mis sa fortune au service de la musique contemporaine la plus radicale des la fin des années 40. Elle avait participé, avec l'homme de lettres et critique d'origine russe Pierre Souvtinchsky, à la création d'un comité qui permit à Pierre Boulez et à ses amis de se lancer dans l'aventure du Domaine musical. Dans les salles de concerts parisiennes, comme dans son salon, elle aida à révéler la musique nouvelle qui ne recevait pas l'appui des milieux officiels de l'époque. Dans sa demeure parisienne se coloyaient musiciens, peintres et ecrivains: Messiaen, Nicolas de Stael, Henri Michaux, René Char, Roger Caillois, Ionesco, etc. Cette femme généreuse avait légué de son vivant ses archives à la Biblio-

thèque nationale. Suzanne Tézenas avait d'abord frequente les compositeurs habitues du salon de la princesse de Polignac (cette Américaine tint avant guerre un rôle équivalent auprès de Francis Poulenc, Henri Sauguet, Igor Stravinsky, Manuel de Falla et quantité d'interprètes dont Clara Haskil) avant de faire connaître les jeunes compositeurs

ignorés en France. C'est chez elle que l'Américain John Cage donna, en 1949, son premier concert en France. Un peu nquiete, Suzanne Tezenas observa John Cage plonger dans les entrailles de son Bechstein pour y insérer des petits objets qui jusque-là n'avaient jamais été utilisés par un musicien : dans son salon le piano préparé reçut baptème francais. Pierre Boulez est resté lié à Suzanne Tezenas jusqu'à ses derniers jours. Il se fera maître de chapelle lors des obsèques religieuses de la dernière grande mecène désintéressée qui se dérou-leront, le 13 mai à 16 heures, dans le temple de l'Oratoire du Louvre à



SAMEDI 11 - DIMANCHE 12 MAI

#### LA CINÉMATHÈQUE PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24)

SAMEDI Années trente : adaptation littéraire : Feu de paille (1939), de Jean Benoît-Levy, 15 h : Bugsy Malone (1976, v.o. s.t.f.), d'Alan Parker, 17 h : les Monuments français, Art Rencontres présen-tent : le Bunker de la dernière rafale (1981), de Jean-Pierre Jeunet, 19 h ; Comment vivre (1981, v.o. s.t.f.), de

Varcel Lodzinski, 21 h. DIMANCHE

Années trente : adaptation littéraire : Entente cordiale (1939), de Marcel L'Herbier, 15 h ; Next Stop, Greenwich Village (1976, v.o. s.t.f.), de Paul Mazursky, 17 h ; les Monuments français, Art Rencontres présentent : Step Across the Border (1990), de Nicolas Humbert et Werner Penzel. 19 h ; le Jardinier (1980), de Jean-Pierre Sentier.

> PALAIS DE TOKYO (47-04-24-24) SAMEDI

Les 9n Rencontres de Quimper : l'Age des illusions (1964, v.o. s.t.f.), d'Istvan Szabo, 18 h; Météo (1990, v.o. s.t.f.), d'Andreas M. Monory, 20 h.

DIMANCHE Les 9º Rencontres art et cinéma de Quimper : Cati (1968, v.o. s.t.f.), de Marta Meszaros, 18 h ; Mon vingtième siècle (1989, v.o. s.t.f.), d'Ildiko Enyedi.

#### CENTRE GEORGES POMPIDOU

SALLE GARANCE SAMEDI

Les Cinémas d'Asie centrale soviéti que : la Compétition (1963, v.o. traduc-tion simultanée), de Boulat Mansourov. 20 h 30 ; le Désert et l'Enfant (1983. v.o. s.t.f.), d'Ousman Saparov, 17 h 30 ; les Jours de l'éclipse (1988, v.a. s.t.f.), d'Aleksandr Sokourov 20 h 30.

DIMANCHE Les Cinémas d'Asia centrale soviétique : le Féroce , v.f.), de Tolomouch Okeev. 14 h 30 ; la Bru (1972, v.o. s.t.f.), de Khodjakouli Nartiev. 17 h 30 ; Kiadia (1988), de Djakhonguir Faïziev Chaleur torride (1963), de Larissa Chepitko, 20 h 30.

#### VIDEOTHEQUE DE PAKIS

2. grande galerie, porte Saint-Eustache Forum des Halles

(40-26-34-30) SAMEDI

Paris en quartiers : A la découverte du 194 : le 194 arrondissement à travers Gaumont (1910-1930) : le Jardin des Buttes-Chaumont (1967) de Jack Sanger, Cité-Pass (1987) d'Henri-Louis Poirier, l'Hopital Robert-Debré (1898) de Jean-François Roudot, Metro Jaurès juillet 1971 (1971) de Pierre Mendel, le Zénith (1984), Cartes postales vidéo (1988) de R. Cahen, S. Huter, A. Longuet, le Sang des bêtes (1948) de Georges Franju, 14 h 30 ; la Cité des sciences à la Villette : les Classes Villette (1988) de Dominique Page, A toute Villette (1986) de Catherine Addor, la Grande Halle (1984), 55 Hectares à la Villette (1984). Cités-cinés la ville du septième art. Visite du chantier de la Villette (1989). Conservatoire : objectif Villette (1991) de Philippe Gaucherand, 16 h 30 : Porte des Lilas (1957) de Rená Clair ; Place des Fâtes (1984) de Philippe Bonin et Bertrand Désormeaux : Pascal Escalier 51 (1984) de Philippe Bonnin et Bertrand Désormeaux. Ça va ça vient (1970) de Pierre Barouth, 20 h 30.

DIMANCHE

Paris en quartiers : la Halle aux vins : Eclair journal, Quand le vin est tiré... (1964) de Claude Loursais, 14 h 30 ; A la découverte du 5. : le 5. arrondisse ment à travers Gaumont (1910-1930). Une aussi longue absence (1960) d'Henri Colpi, Génération -le quartier (1988) de Daniel Edinger, Naissance d'un batiment : l'I.M.A. (1987) de la Vidéothèque de Pans, le Réveil de la nef (1990) de J.-F. Rougot, le Lycée Louisle-Grand (1981) de Sylvain Roumette les Termes du Musée de Cluny (1985) de Marcel Boudou, 16 h 30 ; le Cin quantenaire fête son Champo (1898) : le Jardin des plantes (1967) de Carlos Vilardebo, 16 h 30 : Policiers : Mikono (1978) de J.-M. Humeau, Faits divers (1982) de Raymond Depardon 16 h 30 ; Libraires : Shakespeare and Company (1978) de Jean-Claude Arié. les Gaspards (1974) de Pierre Tchemia, 20 h 30.

#### LES EXCLUSIVITÉS

LES AFFRANCHIS (") (A., v.o.) Cinoches, 6- (46-33-10-82). ALICE (A., v.o.) : Cine Beaubourg, 3 (42-71-52-36); Action Ecoles, 5: (43-25-72-07); UGC Rotonde, 6 (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8, (45-62-

20-40). ALLO MAMAN C'EST ENCORE MOI (A., v.o.): George V, 8- (45-62-41-46); v.f.: UGC Montparnasse, 6-(45-74-94-94); George V, 8: (45-62-41-46); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); UGC Gobalins, 13- (45-61-94-95) : Mistral, 14 (45-39-52-43) : UGC Convention, 15- (45-74-93-40) Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01) : Le

Gambetta, 20- (46-36-10-96).

AN ANGEL AT MY TABLE (néo-zélandais, v.o.) : Gaumont Les Halles, 1• (40-26-12-12) : Gaumont Opéra, 2-(47-42-60-33) ; Racine Odéon, 6: (43-26-19-68): Publicis Champs-Elysées. 8- (47-20-76-23); Gaymont Parnasse, 14- (43-35-30-40).

L'ANNÉE DE L'ÉVEIL (Fr.) : Gaumont Les Halles, 1 (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2. (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 6• (43-25-59-83) ; Gaumont Ambassade, 84 (43-59-19-08); Saint-Lazare-Pasquier, 8- (43-87-35-43) ; 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81) ; Fauvette, 13- (47-07-55-88) : Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); Miramar, 14- (43-20-89-52); 14 Juillet Beaugre-

nelle, 15- (45-75-79-79). ARACHNOPHOBIE (A., v.o.) : UGC Normandie, 8- (45-63-16-16); Grand Pavois, 15• (45-54-46-85) ; v.f. : Rex, 2: (42-36-83-93) · UGC Montoamassa 6- (45-74-94-94); UGC Opéra, 9- (45-74-95-40); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Mistral, 14- (45-39-52-43).

LES ARNAQUEURS (A., v.o.) : Studio Galande, 5: (43-54-72-71); Cinoches, 6: (46-33-10-82). AUJOURD'HUI PEUT-ETRE... (Fr.): Lucemaire, 6- (45-44-57-34).

AUX YEUX DU MONDE (Fr.) : UGC Danton, 6- (42-25-10-30); Gaumont Parnasse, 14 (43-35-30-40). LES AVENTURIERS DU TIMBRE

PERDU (Can.) : Latina, 4- (42-78-47-86) ; Le Berry Zèbre, 11. (43-57-BASHU, LE PETIT ÉTRANGER (iranien, v.o.): Utopia, 5- (43-26-84-65).

BONS BAISERS D'HOLLYWOOD (A., v.o.) : George V, 8- (45-62-41-46) ; Studio 28, 18- (46-06-36-07). BUSINESS OBLIGE (A., V.O.) George V, 8. (45-62-41-46). LE CERCLE DES POÈTES DISPA-RUS (A., v.o.) : Cinoches, 6: (46-33-

gnon), 8- (43-59-31-97); Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). CYRANO DE BERGERAC (Fr.) : UGC Triomphe, 8 (45-74-93-50) : UGC Opéra, 9 (45-74-95-40) : Sept Pamassiens, 14. (43-20-32-20); 14 Juillet

10-82); Club Gaumont (Publicis Mati-

Beaugrenelle, 15- (45-75-79-79). DANSE AVEC LES LOUPS IA. v.o.) : Forum Horizon, 1: (45-08-57-57) ; Gaumont Opéra, 2• (47-42-60-33) : Bretagne, 6- (42-22-57-97) : UGC Odéon, 6- (42-25-10-30) ; Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08) cis Champs-Elysées, 8- (47-20-76-23); Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50): v.f.: Rex (le Grand Rex), 21 (42-36-83-93); Les Nation, 12- (43-43-04-67); Fauvette, 13- (47-07-55-881 : Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27) ; Pathé Wepler, 18 (45-22-

46-01). DELICATESSEN (Fr.) : Ciné Beaubourg, 3• (42-71-52-36); UGC Danton, 6- 142-25-10-30) : UGC Rotonde, 6-(45-74-94-94) ; La Pagode, 7• (47-05-12-15); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); Max Linder Panorama, 9- (48-24-88-88) ; Paramount Opéra, 9: (47-42-56-31) : 14 Juliet Bastille, 11- (43-57-90-81); Escurial, 13: (47-07-28-04); Mistral, 14° (45-39-52-43); 14 Juillet Beaugrenelle, 15° (45-75-79-79); UGC Maillot, 17° (40-68-

LA DISCRÈTE (Fr.) : Publicis Saint-Germain, 6- (42-22-72-80) ; Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); La Basulle, 11 (43-07-48-60); Gaumont Parnasse, 14 (43-35-30-40).

LES DOORS (A., v.o.) : Forum Horizon, 1 (45-08-57-57) : UGC Odéon, 6-(42-25-10-30) ; Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-59-92-82) : UGC Biarritz, 8. (45-62-20-40) ; La Bastille, 11. (43-07-48-60) : Gaumont Alésia, 14-(43-27-84-50); Miramar, 14- (43-20-89-52); Kinopanorama, 15. (43-06-50-50) ; v.f. : Pathé Français, 9- (47-70-33-88) : Fauvette Bis. 13: (47-07-55-88) ; Pathé Montparnasse, 14- (43-20-12-06) ; Gaumont Convention, 15-(48-29-42-27) : Pathé Wecler, 18- (45-22-46-01); Le Gambetta. 20- (46-36-

EATING (A., v.o.): 14 Juillet Odéon,

6- (43-25-59-83). **EDWARD AUX MAINS D'ARGENT** (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3. (42-71-52-36): UGC Odéon, 6. (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8. (45-62-

END OF THE NIGHT (A., v.o.) : Partié Hautefeuille, 6. (46-33-79-38). L'EVEIL (A., v.o.) : Forum Orient Express. 1. (42-33-42-26); Grand

Pavois, 15. (45-54-46-85). FARENDJ (Fr.-h.-Brit., v.o.) : Images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09) : Studio 28.

18- (46-06-36-07). FORTUNE EXPRESS (Fr.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26) :

George V, 8. (45-62-41-46) : Pathé Français, 9- (47-70-33-88); Gaumont Parnassa, 14 (43-35-30-40). LA FRACTURE DU MYOCARDE (Fr.) : Epée de Bois, 5: (43-37-57-47) :

Lucemaire, 6 (45-44-57-34). GAWIN (Fr.) : Pathé Montparnasse. 14- (43-20-12-06).

GHOST (A., v.o.) Grand Pavois, 15-(45-54-46-85) GRAND CANYON (A.) : La Géode.

19- (40-05-80-00). GREEN CARD (A., v.o.) : UGC Odéon, 6- (42-25-10-30) : UGC Triomphe, 8: (45-74-93-50); Bienvenue Montparnasse, 15- (45-44-25-02). HALFAOUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Epée de Bois, 5. (43-37-57-47).

HANDFUL OF TIME (Nor., v.c.) : Reflet Logos II, 5- (43-54-42-34) ; L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63).

HENRY & JUNE (") (Fr., v.o.) Cinoches, 6º (46-33-10-82). HENRY V (Brit., v.o.): 14 Juillet Parnassa, 6: (43-26-58-00) ; Elysées Lincoln. 8: (43-59-36-14).

HENRY, PORTRAIT OF A SERIAL KILLER (\*\*) (A., v.o.) : Les Trois Luxem-bourg, 6- (46-33-97-77). L'HISTOIRE SANS FIN II (A., v.f.)

Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33)

Grand Pavois, 15. (45-54-46-85)

Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68). HOT SPOT (\*) (A., v.o.) : Epée de Bais, 5- (43-37-57-47). L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6 (46-33-

LE JOUR DES ROIS (Fr.) : Saint-An drá-des-Arts I, 6- (43-26-48-18); Sept Parnassiens, 14\* (43-20-32-20). LABYRINTHE DES PASSIONS Esp., v.o.) : Studio des Ursulines. 5 (43-26-19-09) ; L'Entrepôt, 14 (45-43-

Otomo, v.o. : Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36) ; UGC Champs-Elysées. 8- (45-62-20-40).

Clichy, 18- (45-22-46-01).

14- (43-20-12-06) ; Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-94) ; Le Gambette,

çais de Patricia Bardon, v.o. : Les Trois Luxembourg, 6. (46-33-

bourg, 3. (42-71-52-36); v.f.: Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31). PUMMARO. Film italian de le Placido, v.o. : Latina, 4 (42-78-47-86); Utopis, 5. (43-26-

v.o.) : Cinoches, 6: (46-33-10-82) ; Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). LUNG TA (Fr., v.o.) : Epée de Bois, 5-(43-37-57-47).

Orient Express, 1- (42-33-42-26) ; 14 Juillet Odéan, 6: (43-25-59-83); UGC Montparnasse, 6 (45-74-94-94); Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); Saint-Lazare-Pasquier, 8- (43-87-35-43); Paramount Opéra, 9: (47-42-56-31) ; 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81): UGC Gobelins, 13: (45-61-94-95) : Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50) ; 14 Juillet Beaugrenelle, 15-(45-75-79-79) : UGC Maillot, 17 (40-

MERCI LA VIE (Fr.) : Gau Halles, 1 (40-26-12-12); UGC Danton, 6. (42-25-10-30) : Pathé Marignan-Concorde, 8: (43-59-92-82); UGC Opéra, 9- (45-74-95-40) ; Les Montpar-

v.f.: Paramount Opéra, 9- (47-42-

46-85).

NIKITA (Fr.) : Gaumont Opéra, 2-(47-42-60-33) : Saint-André-des-Arts 11, 6- (43-28-80-25) ; Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); Les Montpar-

LES NUITS AVEC MON ENNEMI (A., v.o.) : Elysées Lincoln, 8: (43-59-36-14) : v.f. : UGC Opéra, 9: (45-74-

L'OMBRE D'EMMA (Dan., v.o.) : L'Entrepôt, 14- (45-43-41-63) ; v.f. : Escurial, 13- (47-07-28-04). L'OPERATION CORNED-BEEF (Fr.): UGC Gobelins, 13- (45-61-

94-951. OUTREMER (Fr.) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09).

Express, 1• (42-33-42-26). LE PARRAIN, 3. PARTIE (A., v.o.): Forum Orient Express, 1º (42-33-42-26); UGC Biarritz, 8. (45-62-20-40).

LE PETIT CRIMINEL (Fr.) : Epés de Bois, 5- (43-37-57-47); Lucernaire, 6-(45-44-57-34).

PLAISIR D'AMOUR (Fr.) : Epée de Bols, 5. (43-37-57-47); Sept Parnas-

POUR SACHA (Fr.) : Forum Orient Express, 1 (42-33-42-26); Pathé Impérial, 2 (47-42-72-52); Rex, 2 (42-36-83-93) ; UGC Danton, 6- (42-25-10-30) : UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-941 : Pathé Marignan-Concorde 8- (43-59-92-82) ; UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); Les Nation, 12. (43-43-04-67) ; UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Mistral, 14- (45-39-52-43); 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); UGC Maillot, 17 (40-68-00-16) ; Pathé Wepler II, 18- (45-22-

POUSSIÈRES DANS LE VENT (Chin., v.o.): Utopia, 5- (43-26-84-65). Horizon, 1- (45-08-57-57); George V

#### LES FILMS NOUVEAUX

AKIRA, Film isponais de Katsuhiro

CLASS ACTION. Film américain de Michael Apted, v.o. : Forum Horizon, 1 (45-08-57-57): Pathé Hautefeuille, 6 (46-33-79-38): George V. 8 (45-62-41-46); v.f. : Les Montparnos, 14 (43-27-52-37): Pathé

I A FIÈVRE D'AIMER, Film américain de Luis Mandoki, v.o. : Forum Horizon, 1 (45-08-57-57) ; Pathé Hautefeuille, 6. (46-33-79-38); Pathé Marignan-Concorde, 8: (43-59-92-82) ; v.f. : Pathé Impérial, 2: (47-42-72-52) ; Fauvette, 13- (47-07-55-88) ; Pathé Montparnasse.

L'HOMME IMAGINÉ. Film fran-

HOUSE PARTY. Film américain de Reginald Hudlin, v.o. : Ciné Beau-

LES LIAISONS DANGEREUSES (A.,

MADAME BOVARY (Fr.) : Forum 68-00-16); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01); Le Gambetta, 20- (46-36-

10-96) LA MAISON RUSSIE (A., v.o.) : George V, 8- (45-62-41-45); Sept Par-nassiens, 14- (43-20-32-20); Studio 28, 18 (46-06-36-07); v.f. : Pathé mpérial, 2- (47-42-72-52).

nos, 14- (43-27-52-37). MILLER'S CROSSING (\*) (A., v.d.) Sept Pamassiens, 14 (43-20-32-20). MISERY (\*) (A., v.o.) : UGC

Triomphe, 8- (45-74-93-50); Grand Pavois, 15- (45-54-46-85); v.f.: Rex, 2- (42-36-83-93). MOI ET MAMA MIA (Dan., v.f.) :

Epée de Bois, 5- (43-37-57-47) ; Répu-blic Cinémas, 11- (48-05-51-33). MONEY (Fr.-h.-Can., v.o.) : Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-59-92-82) 56-31) .: Pathé Montparnasse, 14- (43-20-12-06) LE MYSTÈRE VON BULOW (A.,

v.o.) : Cinoches, 6º (46-33-10-82). NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A., v.o.) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71) ; Grand Pavois, 15- (45-54-

nos. 14 (43-27-52-37).

95-40).

LA PAGAILLE (Fr.) : Forum Orient

حكنا من الاجل

s, 14• (43-20-32-20).

PREDATOR 2 (1) (A., v.o.) : Forum 8- (45-62-41-46) ; UGC Normandie, 8-

84-65); Sept Parnassiens, 14- (43-20-32-20). LA REINE BLANCHE. Film francais de Jean-Loup Hubert : Gaumont Les Halles, 1 (40-26-12-12) ; Gau-mont Opéra, 2 (47-42-80-33) ; Rex,

(42-36-83-93) : Pathé Hautefeuille, 6. (46-33-79-38); La Pagode, 7- (47-05-12-15); Gaumont Ambassade, 8 (43-59-19-08); George V. 8 (45-62-(43-87-35-43) ; Pathé Français, 9-(47-70-33-88) ; Les Nation, 12- (43-43-04-67) ; UGC Lyon Bastille, 12-(43-43-01-59) ; Fauvette Bis, 13-(47-07-55-88) ; Gaumont Pamasse 14- (43-35-30-40) ; Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50) ; Pathé Montparnasse, 14- (43-20-12-06) ; Gau mont Convention, 15-(48-28-42-27); UGC Maillot, 17-

(40-68-00-16) ; Pathé Clichy, 18-(45-22-46-01). LE VOYAGE DU CAPITAINE FRACASSE. Film franco-italien d'Ettore Scola : Gaumont Les Halles, 1-(40-26-12-12) ; 14 Juliet Odéon, 6-(43-25-59-83) ; Gaumont Champs Elysées, 8• (43-59-04-67) ; La Bastille, 11. (43-07-48-60); Miramar, 14- (43-20-89-52).

(45-63-16-16); v.f.: Rex, 2- (42-36-83-93) : UGC Montpernasse, 6: (45-74-94-94); Pathé Français, 9- (47-70-33-88) ; UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); Fauvette, 13- (47-07-55-88); Mistral, 14. (45-39-52-43); UGC Convention, 15- (45-74-93-40); Pathé Wepler II, 18 (45-22-47-94); Le Gam-

betta, 20- (46-36-10-96). PRETTY WOMAN (A., v.o.) : Elvsées Lincoln, 8: (43-59-36-14); Grand Pavois, 15 (45-54-46-85); Saint-Lambert, 15. (45-32-91-68); v.f.: Bretagne, 6- (42-22-57-97).

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY (A., v.o.) : Ciné-Planète magi-que, 3- (42-76-00-18) ; Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68). SAILOR ET LULA (\*) (Brit., v.o.) :

Studio Galande, 5- (43-54-72-71); Lucernaire, 8- (45-44-57-34). SAISONS (A.) : La Géode, 19- (40-05-80-00).

LES SECRETS PROFESSIONNELS DU DOCTEUR APFELGLUCK (Fr.) : Forum Horizon, 1. (45-08-57-57); Pathé Marignan-Concorde, 8: (43-59-92-82); UGC Normandie, 8: (45-63-16-16) : Pathé Français. 9- (47-70-33-88) : UGC Lyon Bastille. 12- (43-43-01-59); Fauvette, 13: (47-07-55-88); Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50) Pathé Montparnasse, 14- (43-20-12-08) : Gaumont Convention, 15+ (48-28-42-27) ; Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01); Le Gambette, 20. (46-36-10-961.

LE SILENCE DES AGNEAUX (") (A., v.o.): Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12) ; Gaumont Opéra, 2º (47-42-60-33); Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-38); 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83) ; Gaumont Ambassade, 8: (43-59-19-08); UGC Normandie, 8 (45-63-16-15); 14 Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81); Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50); 14 Juillet Beaugranelle, 15 (45-75-79-79); Bienvenüe Montpar-nasse, 15- (45-44-25-02); v.f.: Rex, 2-(42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6-(45-74-94-94) ; Paramount Opéra, 9-(47-42-56-31); Les Nation, 12- (43-43-04-67) : UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59) : UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Gaumont Convention, 15: (48-28-42-27) ; Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-94).

SOGNI D'ORO (It., v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6- (46-33-97-77). SOUVENIRS DE LA MAISON JAUNE (Por., v.o.) : Latina, 4 (42-78-47-86); Lucarnaire, 6 (45-44-57-34). LE SYNDROME ASTHÉNIQUE (Sov., v.o.) : Panthéon, 5. (43-54-15-041.

THELONIOUS MONK (A., v.o.) : Images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09). TOCCATA ET FUGUE POUR UN ENFANT (Fr.) : George V. 8 (45-62-

TORCH SONG TRILOGY (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3: (42-71-52-36) ; Le Berry Zebre, 11 (43-57-51-55).

LE TRÉSOR DES ILES CHIENNES (Fr., v.o.) : Escurial, 13• (47-07-28-04) : Epáe de Bois, 5. (43-37-57-47) ; 14

Juillet Parnasse, 6- (43-26-58-00). TRIPLEX (Fr.) : Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26) ; George V, 8- (45-62-41-46) ; Paramount Opéra, 9-(47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12-(43-43-01-59) : Les Montpamos, 14-43-27-52-37) ; Gaumont Convention,

15: 148-28-42-27). UN THE AU SAHARA (Brit., V.O.) Lucernaire, 6- (45-44-57-34). URANUS (Fr.) : George V, 8- (45-62-

LES SÉANCES SPÉCIALES L'AFFAIRE DES DIVISIONS MORI-

TURI (Fr.) : Escurial, 13. (47-07-28-04) ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES (A., v.o.) : Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33) 21 h 40.

ATTACHE-MOI ! (Esp., v.o.) : Studio

Galande, 5- (43-54-72-71) 18 h 20. BLANCHE-NEIGE ET LE CHATEAU HANTÉ (A., v.f.) : Le Berry Zèbre, 11° (43-57-51-55) 15 h. BLUE VELVET (\*) (A., v.o.) : Ciné-

Planète magique, 3. (42-78-00-18) 19 h. LE BUCHER DES VANITÉS (A. v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85)

CHARLOTTE FOR EVER (\*) (Fr.) : Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36) 11 h. LE CHATEAU DE MA MÈRE (Fr.) : Studio des Ursulines, 5 (43-26-19-09)

LE CUISINIER, LE VOLEUR, SA FEMME ET SON AMANT (\*) (Fr.-Brit., v.o.) : Studio des Ursulines, 5 (43-26-19-09) 19 h 30.

LE DÉCALOGUE 7, TU NE VOLE-RAS PAS (Pol., v.o.) : Reflet Logos II. 5- (43-54-42-34) . DO THE RIGHT THING (A., v.o.) :

mages d'ailleurs, 5. (45-87-18-09) LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.) Ranelagh, 16 (42-88-64-44) 14 h 30,

ET VOGUE LE NAVIRE (Fr.-It., v.o.) .e Berry Zèbre, 11- (43-57-51-55) 16 h 30.

EXCALIBUR (A., v.o.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 21 h. FANTASIA (A.) : Denfert, 14 (43-21-41-01) 15 h 40 ; Saint-Lambert, 15

FASTER PUSSY CAT, KILL! KILL! (\*\*) (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3-

(42-71-52-36) O h 45. FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS (Esp., v.o.) : Grand Pavois. 15- (45-54-46-85) 18 h 40. HAIRSPRAY (A., v.o.) : La Bastille,

€ "

11- (43-07-48-60) 0 h. INDIA SONG (Fr.) : Latina, 4 (42-78-47-86) 16 h 30. MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION (A.,

v.f.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 15 h 15 MARY POPPINS (A., v.f.) : Républic Cinémas, 11. (48-05-51-33) 17 h.

METAL HURLANT (A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) 0 h 30. MONTY PYTHON, LA VIE DE BRIAN (Brit., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36) O h.

MONTY PYTHON, SACRÉ GRAAL Brit., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3. (42-71-52-36) O h 30.

MORT A VENISE (lt., v.o.) : Denfart, 14 (43-21-41-01) 21 h 30. NOLA DARLING N'EN FAIT QU'A SA TÊTE (A., v.o.) : Images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09) 22 h.

LE PETIT DINOSAURE ET LA VAL-LÉE DES MERVEHLES (A., v.f.) : Club Gaumont (Publicis Matignon), 8 (43-59-31-97) 14 h 30, 16 h 30. PINK FLOYD THE WALL (Brit.-A.

v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) 11 h 45, 18 h 05, 0 h 30. POUR QUI SONNE LE GLAS (A., v.o.) : Saint-Lambert, 15. (45-32-91-68) 21 h.

PURPLE RAIN (A., v.o.): La Bastille, 11- (43-07-48-60) 0 h 15. LE ROI ET L'OISEAU (Fr.) : Lucernaire, 6• (45-44-57-34) 14 h, 16 h. SALO, OU LES 120 JOURNÉES DE SODOME (\*\*) (it., v.o.) ; Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36) 0 h 10.

17- (43-29-79-89) 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (\*) (A., v.o.) : Studio Galande, 54 (43-54-72-71) 22 h 30.

LA STRADA (It., v.o.) : Mac-Mahon.

nagique, 3• (42-76-00-18) 21 h 15. TILA! (burkinabé, v.o.) ; images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09) 20 h. TOM WAITS BIG TIME (A., v.o.) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09)

THE ROSE (A., v.o.) : Ciné-Planète

#### (45-32-91-68) 19 h.

# THEATRES

(Les jours de première et de relâche sont indiqués entre natenthèses

MOUN KOUBARI. Mogador (48-78-04-04), mercredi, jeudi, ven-dradi, samedi à 20 h 30 (8). LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY. Neuilly-sur-Seine (46-24-03-83), dim., lun., mar., 20 h 30 (8). LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ Cité internationale universitaire (45-

89-38-69), dim., lun., mar., 20 h 30 UNE PRIÈRE DE TROP, Ché internationale universitaire (45-89-38-69), dim., lun., 20 h 30 (8). MOLIÈRE, L'ARABE. Cartou rie. Epée de Bois (48-08-39-74), dim. soir, lun., mar., mer., 20 h 30; dim. 16 heures (9).

DOCTEUR BUD. Deux Anes (46-06-10-26) (dim., lun.) 21 heures LE SUJET DISPARU. Lucemaire

Forum. Centre national d'art et d'es-saj (45-44-57-34), dim., 21 h 30 QUAND ON A QUE L'AMOUR. Vincennes. Théâtre Daniel-Sorano (48-08-60-83). Lundi et mardi à 20 h 45 (13).

QUATRE HEURES A CHATILA. Théâtre national de l'Odéon (Petite saile) (43-25-70-32), lun., 18 h 30 ; dim., 18 h 30 et 21 h 30 (14).

**LUNDI 13 MAI** « L'hôtel Lauzun spécialement ouvert », 14 h 20, métro Pont-Marie (C. Merie). « Les passages marchands du dix neuvieme siècle, une promenade hors du temps », 14 h 40, 4, rue du Faubourg-Montmartre (Paris autrefois).

« L'hôtel de Lassay, résidence du président de l'Assemblée » (Carte d'Identité. Inscription au

Assembles (U. Boucrerg).

« Notre-Dame de Paris et l'univers médiéval. Rosaces et sculpture », 14 h 30, portail central (E. Romann).

« L'église Saint-Sulpice et as crypte », 14 h 30, en bas des marches, à l'entrés (S. Rojon-Kern). « Promenade de la place des Vosges à la maison de Jacques Cœurs, 14 h 30, métro Saint-Paul/le Marais (Lutèce-Visites).

«Les appartements royaux du Louvre et la vie quotidienne de la cour», 14 h 30, 2, place du Palaia-Royal, devant le Louvre des antiquaires (Connaissance de Paris). t Hôtels du Marais spécialement ouverts. Passages, ruelles insolltes, jardins ombragés, plafonds et escaliers inconnus...», 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (I. Haulier).

\*Hôtels et jardine du Marals. Place des Vosges », 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du Passé). \* De la haute galanterie à le basse finance du quartier Breda », 14 h 45,

SPECTACLES NOUVEAUX RADIX. Grande Halle de la Villette (Salle Boris-Vian) (42-49-77-22). dim, soir, lun., 21 heures; dim.

> LAZARE. Roseau Théâtre (42-71-30-20). Mercredi, jeudì, vendredi, samedi à 18 heures (14) TOUS EN LIGNE. Paris-Villette (42-02-02-68), dim. soir, lun., 1 heures ; dim. 16 h 30, (14). LE VOYAGE DE MOZART A PRAGUE. Potinière (42-61-44-16).

> 17 h 30 (14). LA RÉSURRECTION DE

dim, solr, lun., 21 heures ; dim. 15 heures (14). PRINCESSES, Nanterra. Théâtre des Amandiers (47-21-18-81), dim. soir, lun., 20 h 30 ; dim. 16 heures

LES NUITS DE LA COLÈRE. Theatre Moderne (48-74-10-75), dim. soir, lun., 21 heures ; dim. 15 heures (14). ALICE OU DE L'AUTRE COTÉ DU MIROIR. Le Plessis-Robinson. Parvis de la Mairie (46-30-45-29),

national de la Colline (43-66-43-60), dlm. soir, lun., 21 heures ; dim., 16 heures (14). ERREMENTS ET TOURMENTS. l'héâtre de la Main d'Or Belle-de-Mai (48-05-67-89), dim. soir, lun., 21 heures ; dim. 17 heures, (14).

AVANT LA RETRAITE, Théâtre

20 h 30 (14).

## **PARIS EN VISITES**

d'identité. Inscription au 42-26-60-52), 14 h 30, sortie Assemblée (D. Bouchard).

métro Pigalie, sortie Guimard (V. de

«Promenede : le Montpernasse des artistes », 15 h, 171, boulevard du « A Saint-Denis, les cellules du Car-mei de Louise de France reconsti-tuées », 15 h, entrée du Musée, 22, bls, rue G.-Péri (Paris et son his-

« Hôtels et passeges pittoresques du faubourg Saint-Honoré», 16 h, parvis de la Madeleine (P.-Y. Jeslet).

## **CONFÉRENCES**

23, quai Conti, 14 h 45 : «Les. médias à la recherche d'une morale», par F.-H. de Virieu (Académie des sciences morales et politiques).

Petals de la Découverte, avenue Franklin-Roceveit, 17 h : «Les frac-tales : plaisir de l'œil... plaisir de l'es-prit », par B. Mandelbroz (Entrée libre). 35, rue des France-Bourgeois, 18 h 30 : «La Tchécoslovaquie dens la nouvelle Europe», par J. Sedivy (Maison de l'Europe), Centre Georges-Pompidou (selle Jean Renoir), 18 h 30 : « Witold Gombro-

148, rue Raymond-Losserand, 20 h 30 : «Pratiques actualles de l'hypnose clinique», par D. Varma. Entrée libre (Soleli d'Or).

The state of the s

wicz 3.

Toulouse Si

÷-5

4.5

· : ,,,

...-

حو د

4.5

4. 3

. .

- 54

\* \* C 153

ڪيٽ-

\ \te

\* ### -

: > ⊏.

<u>. .</u>

. .

1 1 2 2 2

....

:"; "

2.50

Comments that the

of Parities as

and the same of the

the supplier of

the second in

make bear

A PROPERTY OF THE PARTY OF ---· · · A SECTION AND ADDRESS OF Litterature le 19 A PROPERTY AND

nzemmes veut gan The second secon TOTAL ARCHARACTER & A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH er er er so s<del>øder dagel</del>l and the same of th A WARREN a system in the

STATE MARKETER The same of the sa The second second second and the second section of the second section is a second section of the second section section is a second section sec er allen er ei Design to the second se and the second section of the second ar marin de marin della

m = 244

17. 17. 18 April 18. April

The State of the Party of the P and a contemporary

by Sandaha NOR de spectad

PARTY DER CHILK



Le Monde

# HEURES LOCALES

# Toulouse se greffe un nouveau cœur

Les élus font le pari de faire « exploser » le centre-ville en installant un nouveau Capitole à la Porte Marengo

E Capitole, ce cœur battant de Toulouse où siègent les héritiers des capitouls et où vocalisent les vedettes du bel canto, ne sera-t-il plus dans quelques années qu'un musée? La question se pose depuis que le conseil municipal a adopté, voici quelques semaines, un projet d'urbanisme baptisé Porte Marengo. Situé au-delà des grands boulevards et du canal du Midi, à 1 200 mètres au nord-est de la mairie, le site qui tire son nom du quarties milevan est apparenment. quartier mitoyen est apparemment modeste: un vide de 4 hectares laissé béant par la démolition, il y a trente ans, d'une école vétérinaire. Bien peu de choses à côté des 600 hectares du trop célèbre Mirail où l'architecte Constant Carlille de l'architecte de l'architecte d'architecte de l'architecte de l'architecte de l'architect l'architecte George Candilis déploya jadis ses talents contestés ou même des 20 hectares des anciennes casernes Compans-Cafa-relli où un quartier achève laborieusement de s'installer.

The second second

**新班的** 

LANCES SPECIALIS

The state of the s

British and the state of the st

September 1995 A. T. T.

CHE THE PARTY NAMED IN

The second of th

The state of the state of

Marie Trans.

BANKARY BE NO WATER IN

**新闻》,但何如何** 

-34 A 45

Especial Age of mandage to the original

Market State State of the State

**開放送金** See Jack See Jack

a transfer a second

THE ME MANAGEMENT

· 医多种性10 -

gard The second of the second

A STATE OF THE STA

and the second second

and the state of the state of the

**神経 李雅 (4) 5** 5. \*

A BUTTON THE WAR

Mark the Section of the Contract of the Contra

14. 30 3 3 12 34

THE PARTY OF MARKET STATE

Mais dans l'organisation urbaine de la Ville rose, ces 4 hectares-là pèseront d'un poids considérable. Ici se croisent ou se jouxtent la première ligne de métro (inaugu-ration en 1993), les quais de la gare Matabiau, une gare routière, la pénétrante auto-mobile dévalant de la colline de Jolimont vers la place Wilson, sans oublier le canal où défilent les embarcations de tourisme. Ici encore seront regroupés tous les services municipaux actuellement dispersés dans les rues étroites du Toulonse historique, y com-pris les employés travaillant au Capitole. En tout douze cents agents que viennent consul-ter chaque année des dizaines de milliers de Toulousains. En 1995, date annoncée pour l'achèvement du projet, on ne devrait plus trouver dans le palais de brique et de pierre fermant la place du Capitole que le bureau du maire, le conseil municipal et les touristes béats devant les splendeurs surant de la salle des Illustres.

#### Hippodrome romain

Dernier atout du projet : il sera mené par un architecte en chef, le Florentino-Parisien Jean-Pierre Buffi, qui s'est déjà illustré à la Défense, à Bercy et à Lille. Le voici à Toulouse, bien décidé à ne pas laisser la maquette qu'il a modelée s'effriter médiocrement devant les exigences commerciales des promoteurs. Tiendra-t-il son pari dans une ville où le maître-mot est «ne pas faire de vagues»? Dominique Baudis, le maire, et Guy Hersant, son adjoint à l'urbanisme, se disent décidés à soutenir le pur-sang sur lequel ils ont finalement misé après de longs mois d'hésitations.

En effet, après consultation de quatre-vingts architectes, trois seulement ont été invités à présenter une maquette. Le Japonais Kurokawa proposa dix tours blanches de 60 mètres surmontées d'un héliport qui, plantées dans cette « grande ville de petites



maisons », semblèrent totalement déplacées. Le Parisien Antoine Grumbach présenta un parti séduisant mais par trop compliqué. Jean-Pierre Buffi l'emporta parce qu'il récondait hien aux problèmes posés : recondre le tissu urbain éventré, accueillir les services minicidaux et diverses autres activités, installer une « porte » de belle apparence mais aussi transparente que possible sur l'axe rontier menaçant l'hyper-centre de son torrent automobile.

L'architecte a pris le parti de placer ses immeubles sur l'axe même de manière à détourner le flot de part et d'autre et même de l'arrêter dans un parking souterrain de

modeste et fort schématique, elle s'appa-rente par ses couleurs à un homard : rouge à l'extérieur (la brique toulousaine) et blanche à l'intérieur. Le tout sera ouvert à ses deux extrémités, ce qui permettra aux regards (et aux courants d'air, disent les méchantes langues) de parcourir de Jolimont à la place Wilson ce que d'aucuns appellent « les Champs-Elysées toulousains ». Le retour

Bien que la maquette soit d'échelle

## des ramblas

Sur les 100 000 à 120 000 mètres carrés construits, un tiers serait donc affecté aux logements, un tiers aux services centraux de la mairie et un tiers aux «commerces». En réalité, ce sont surtout les gros investisseurs qui se pressent à la porte de M. Hersant, 'adjoint à l'urbanisme : des chaînes hôtelières internationales, une banque, une société d'assurances qui veut échapper à l'asphyxie du centre et même déconcentrer à Toulouse certains services parisiens, une entreprise de travaux publics qui convoite cet endroit de prestige pour son siège nationai, etc. On songe encore, parce que c'est à la mode, à une médiathèque qui attirerait les

La Porte Marengo sera en somme, comme dit Dominique Baudis, «une dilatation du centre au-delà des boulevards». Ce sera surtout un nœud de communication ou de transbordement intense qui risque davantage la congestion que la langueur. Car à proximité s'étendent 12 hectares occupés par la SNCF et qui ne resteront pas en l'état. Le TGV finira bien par toucher la Ville rose, et pour l'accueillir il faudra déménager en lointaine banlieue la gare de triage de Toulouse-Raynal. Les allées Jean-Jaurès - la plus large des artères toulousaines - qui dévalent sur 600 mètres vers le centre ne resteront pas non plus l'autoroute qu'elles sont devenues. Jean-Pierre Buffi veut y rétablir les « ramblas » plantées de platanes où l'on jouait aux boules il y a quelques décennies. Terrorisés, comme ailleurs, par les automobilistes, les élus le laissent s'aventurer en terrain découvert. Mais il est clair que la Porte Marengo oblige à regarder d'un œil neuf l'urbanisme toulousain qui a jusqu'ici oscillé entre les entreprises mégalomanes des appées 70 (le des époques ultérieures. L'occasion en est également offerte par la remise en chantier du schéma d'agglomération et même par le projet de constitution d'un district couvrant plus de trente communes. Décidément sous les plafonds solennels du vieux Capitole quelque chose bouge.

MARC AMBROISE-RENDU

## Les IUT à l'honneur

E schéma Université 2000, présenté mardi 7 mai par ministre de l'éducation nationale au conseil des ministres (le Monde du 8 mai), risque, par sa modestie, de décevoir de nombreux élus. Il ne s'agit plus de créer de nouvelles universités dans les départements dépourvus de formations supérieures, comma beaucoup l'avalent un temps rêvé. Plus prosaïquement le gouvernement s'ef-force de favoriser le développement des instituts universitaires de technologie (IUT).

Les contraintes budgétaires motivent en partie ce choix. Mais elles ne sont pas les seules raisons qui poussent le ministre de l'éducation nationale à souhaiter que chaque ville de plus de 50 000 habitants environ, bénéficie, d'ici quatre à cinq ans, d'une implantation d'enseignement post-baccalauréat. La réussite des IUT est patente. En une quinzaine d'années ces formations de techniciens supé-rieurs ont fait la preuve de leur efficacité tant auprès des entreprises locales que des collectivités territoriales souvent sollicités pour leurs créa-

#### En prise avec l'économie locale

Les IUT ne sont pas seulement des embryons d'université, des antennes accordées au bénéfice de quelques amitiés locales. Ce sont de véritables centres de formation des tinés à acqueillir dans de bonnes conditions des bacheliers issus des filières techniques, et non les meilleurs e produits » de la sélection.

imaginés en fonction des implantations industrielles régionales, ces établissements peuvent jouer leur rôle de nôles de recherche technologique décentralisés. Ils peuvent apporter la contribution de leurs laboratoires au service des économies locales, et notamment des PME.

Les aggiomérations de l'Hexagone ont peut-être plus besoin d'IUT performants que d'un titre d'université, qui souvent, cache une formation sans véritable recherche.

# Wazemmes veut garder ses pauvres

Dans un quartier de Lille, une quarantaine de logements ont été rénovés grâce aux aides de la région, pour abriter les plus démunis

de notra envoyée spéciale

ZEMMES: quartier des pauvres, dans la banlieue de Lille. Quartier à demi éventré, rempli de trous, de plaies, de bosses. Dents creuses, du vide remplace les vieilles maisons. Ruines de briques noircies. Terrains très vagues. Fantômes, des lambeaux de papier peint pendent encore aux murs démolis de ce qui fut un appartement. Et les courées, les pires du moins, puantes, avec une rigole en guise d'égout - loin, très loin de la belle image d'une France conquise aux vertus de l'hygiène.

Wazemmes: terre de contrastes. L'immense immeuble de la caisse d'assurance-maladie, bunker de béton et de verre fumé, digère en silence son pain quotidien de files d'attente, de paperasses, de drames perits ou grands. En haut des palissades, l'affiche rituelle : « Permis de construire numéro X, maître d'œuvre, M. Untel ». Promesses d'usage : « Ici, bientôt, appartements et bureaux». De standing, bien sur. Les riches reviendraientils à Wazemmes, « un drôle de quartier», selon un euphémisme

très employé en ville? Les pauvres - toujours les plus maltraités lorsque tourne le vent immobilier devront-ils quitter Wazemmes? Et fuir, comme le veulent les cou-

A la porte des Postes, trois clochards palabrent sous un Abri bus. Au coin de la rue, la place de la

Nouvelle Aventure. Jour de marché: Wazemmes est bien vivant. Tissus, fruits et légumes, épices, brocante, les habitants profitent d'un rayon de soleil. Edmond, soixante ans, travaille pour un patron qui le paye « bien » : 100 francs la demi-journée, trois fois par semaine, « sauf quand il pleut », pour déballer et remballer les cartons. Edmond habite à deux pas, avec Gisèle. Elle, elle ne sort iamais seule, ses jambes ne la portent plus et son cœur fatigue... Mais elle peut l'attendre au chaud, maintenant.

tumes, vers des banlieues plus

Et avant? Avant, ils étaient tout deux à la rue. « Sur un banc. » Pen-dant combien de temps? Edmond lève les sourcils, l'air un peu gêné. « Oh! un bout de temps... On était souvent embêtés. Et puis on a couché dans les caves et tout l'bazar... Toujours à manger des cassecroûte, c'est pas bon. Faut manger chaud de temps en temps, surtout en hiver. Maintenant, on me donne de la viande sur le marché, j'en ai en quantité, mais on ne mange pas beaucoup Gisèle et moi... » A force de se serrer la ceinture, sans doute.

Gisèle et Edmond ont à présent un abri (provisoire) et peut-être bientôt un toit à eux. Comme vingt et un de leurs compagnons de misère, relogés à Wazemmes depuis mars 1990, grâce à une tri-ple volonté : celle des plus démunis eux-mêmes, de la communauté des Sœurs de l'éducation chré-

Lire la suite page 15 | en 1990, à l'élimination classique

# Poubelles transparentes dans l'Essonne

Des sacs de plastique, qui laissent tout voir de leur contenu, permettent une collecte sélective des déchets recyclables

Janville et à Chamarande, deux villages du centre de l'Essonne, les déchets recyclables ne se cachent plus. Dans ces deux localités de mille habitants chacune, une association écologique baptisée VALECO (Val-lée de la Juine économe) et la société Wawin Jet Sac expérimentent une formule de sacs en plastique transparent pour la collecte sélective des verres, plastiques (PVC), papiers ou cartons.

deux mille places. Son ensemble, qui a la

forme d'un hippodrome romain, ménage en

son centre une place piétonne qui aura les

dimensions de celle du Capitole. Elle est

ceinturée de constructions de 15 à 20 mètres

de haut abritant quatre cents logements, un

bureaux et des commerces. Sur le côté s'élè-

vent tout de même trois tours de 50 mètres

où les fonctionnaires municipaux devraient

trouver place. Elles sont accolées de trois

cylindres métalliques encore plus élevés et

assez énigmatiques. S'ils demeurent, ils ris-

quent fort d'être rebaptisés par les Toulou-

hôtel de deux cent cand

sains «les silos de Marengo».

L'idée de la «poubelle bleue» de Dunkerque (réservée aux seuls matériaux recyclables) a été copiée et améliorée. En premier lieu, il n'y a pas de mélange. La consigne est d'utiliser un sac différent par matériau. Par ailleurs, ces «éco-sacs», laissant tout voir de leur contenu, font gagner un temps précieux lors du traitement. Enfin, fabriqués à partir de polyéthylène régénéré, ils sont eux-mêmes recyclables.

Association intercommunale regroupant sept communes de la vallée de la Juine, VALECO organise depuis plusieurs années des collectes sélectives. « En Essonne, 91 % des ordures ménagères partent en décharge contre 51 % en moyenne en France. L'objectif est de diminuer au maximum la part des produits recydables qui sont perdus», explique un responsable de l'association. L'initiative, soutenue par une forte sensibilisation, notamment des scolaires, a développé le réflexe récupérateur dans la population. Les courbes des résultats de la récupération ont grimpé en flèche. De 1988 à 1990, le tonnage de calcin est passé de 14 à 90 tonnes et le nombre de bouteilles de verre a été multiplié par deux (de 75 000 à 164 000). Selon VALECO. 7 % des ordures ont ainsi échappé.

«Le plus difficile est de vaincre la répulsion des gens à montrer aux autres ce qu'ils ont dans leurs poubelles », analyse Claude Cassagrande, président de VALECO. Ce premier obstacle a été surmonté. Aujourd'hui la moitié des fovers concernés participent à l'opération. La mise en service des éco-sacs

apporte, en fait, une simplification de taille. « Avec ces sacs, le stockage, en attendant le ramassage, est grandement facilité», reconnaît un habitant de Chamarande. « Les trottoits sont beaucoup plus propres les jours de collecte», ajoute Claude Cassa-grande. De surcroît, les sacs sont, pour l'instant, distribués gratuite

pour être envoyées vers le recyclage. ment par l'entreprise Wawin, qui peut ainsi expérimenter en France un produit déjà utilisé en Allemagne et aux Pays-Bas.

L'équilibre financier du système n'est assuré que par l'apport des col-lectivités locales. Chacun des seize mille habitants bénéficiant de la collecte verse 10 F à VALECO. Les recettes de la vente aux récupérateurs ne couvrent que la moitié du budget de l'association, laquelle emploie, outre deux objecteurs de conscience, cing salariés, dont quatre grace au dispositif des contrats emploi-solidarité, mis en place par l'Etat. L'exemple de VALECO est aussi significatif par sa réussite que par ses limites économiques.

PATRICK DESAVIE

"A l'écoute de ses jeunes, Monsieur le Maire entendait déjà le groupe de Jazz dans la future salle de spectacle... tienne et des habitants du quartier. FINANCEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES

...Tout naturellement, il a rencontré le Crédit Foncier." CRÉDIT FONCIER En premier, le Grédit Foncier. PINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALE Les supporters de l'OM s'habillent en Haute-Loire

Pour les amateurs de football qui ont suivi l'aventure européenne des Verts de Saint-Etienne et qui se passionnent désormais pour les exploits des Bleu et blanc de l'Olympique de Marseille, le principal lien entre les deux équipes est constitué par la similitude des résultats. Il y en a un autre qui passe par la Haute-Loire, pourtant parent pauvre du football de haut niveau. C'est à Saint-Didier-en-Velay que sont confectionnées les écharpes des supporters des deux

La maison Vidal-Defour, fondée en 1882, produisait des rubans avant de se spécialiser dans l'écharpe au début des années 30. L'écharpe sportive, l'actuel PDG, M. Jacques Vidal, eut l'idée de la lancer en France en 1970, au retour d'un voyage à Liverpool (en Grande-Bretagne). L'AS Saint-Etienne, proche voisine, devint très vite le premier client de la maison (18 000 écharges vendues en 1976, année de la finale contre le Bayern de Munich).

L'Olympique de Marseille a fait beaucoup plus : 27 000 écharpes, l'an dernier, un record qui risque d'être battu cette année avec la finale de Bari.

Des chiffres non négligeables pour l'entreprise Vidal-Defour (23 salariés), qui a déjà quelque quatre cents écharpes à son « palmarès », dont celles de l'AS Monaco et du Festival international du cirque. Toutefois, l'écharpe n'occupe que 20 % de l'activité du fabricant « désidérien », suttout constituée par les foulards et les

La recherche au service du foie gras

LES chercheurs d'Aquitaine s'efforcent de rendre leurs travaux utiles à l'économie régionale. Ils viennent de le prouver, une nouvelle fois, en proposant d'utiliser la résonance magnétique nucléaire (RMN) pour analyser... le fois gras de canard. Cette technique doit permettre d'évaluer le laux de fonte du foie après cuisson et mise en conserve. En analysant un petit échantillon de foie frais, les transformateurs pourront ainsi connaître les caractéristiques de leur matière première, et donc rationaliser leurs achats et améliorer la qualité de leurs produits. Le taux de fonte du foie est lié aux conditions de gavage, d'abattage et d'éviscération des canards et des

L'Office de valorisation industrielle (OVI), une société anonyme dirigée par M. Jacques Latrille, ancien président de l'université Bordeaux-II (médecine), va être charge d'un test sur cinq cents échantillons. L'opération est cofinancée par les producteurs de foie gras, par le conseil régional d'Aqui-taine et par l'ANVAR (Agence nationale pour la valorisation de la

Les échantillous de foies frais seront analysés par RMN et ensuite, par une méthode informatique, des corrélations seront établies entre le taux de fonte et les paramètres mesurés (taux d'acides gras insaturés et taux de glyco-

Parallèlement à l'analyse de foies frais par RMN, l'OVI collectera un maximum d'informations sur les conditions de gavage, d'abattage et d'éviscération ainsi que sur d'au-tres paramètres plus généraux, comme le type d'alimentation et la date d'abattage des volailles, qui pourront être analysés en même temps. Après interprétation des résultats et mise en évidence de corrélations entre les paramètres mesurés, il sera proposé aux producteurs de s'équiper éventuelle ment d'appareils leur permettant de perfectionner leur méthode de traitement du foie gras.

Ce supplément a été réalisé avec la collaboration de nos correspondants : Georges Chatain (Limoges) Jean-Pierre Foron (Le Puy), et Jacques Monin (Montpellier)

## DÉBAT

# Pour un enrichissement de la démocratie locale

par Bernard Derosier

OUR la première fois dans l'histoire de notre pays, une décennie, celle des années 80, a été marquée par les actions gouvernementales menées par des socialistes, sous l'impulsion du président de la République, François Mitterrand. Cette situation a entraîné une évolution fondamentale pour l'avenir de la France, au moment même où les pays de l'est de l'Europe recherchent un autre système économique et social que celui qu'ils ont subi pendant plus de soixante-dix ans.

Même si notre société n'a pas été modifiée radicalement, comme certains l'espéraient, des transformations majeures sont apparues depuis dix ans. A ce titre, la décentralisation, qui permet aux citoyens d'être plus proches de ceux qui prennent des décisions, est, à n'en pas douter, le socle du changement sur lequel les socialistes fondent leur action. Mais si cette décentralisation est considérée par tous comme un élément positif dans notre fonctionnement démocratique, l'élaboration de son cadre institutionnel n'en est pas pour autant achevée.

En effet, les dix ans qui nous séparent de la fin du vingtième siècle doivent, par un développement nouveau de la décentralisation, permettre l'enrichissement de la démocratie locale et l'adaptation des collectivités territoriales françaises aux défis européens qui s'an-

Le Parlement français est réuni pour examiner le projet de loi relatif à l'administration territoriale de la République. Porte-parole des socialistes de la commission spéciale constituée à l'Assemblée nationale sur ce sujet, il m'apparaît indispensable de favoriser ce mou-vement inéluctable que constituent le regroupement et la nouvelle organisation des 36 000 communes fran-Les communautés de communes, rurales ou

urbaines, la coopération interrégionale permettront l'apparition de grandes métropoles et favoriseront 'émergence de régions plus fortes, mieux adaptées aux évolutions du monde moderne. Ces orientations fondamentales auront forcément

des conséquences sur le fonctionnement de nos institutions, tant au niveau de l'Etat qu'à celui du dépar-

tement, de la région ou de la commune. Leur mise en œuvre, accompagnée d'une nécessaire adaptation de nos institutions, fera mieux vivre la démocratie dans nos pays. Ainsi sera rétabli le climat de confiance entre les citoyens et leurs représentants, désignés par le suffrage universel.

## Le rôle régulateur de l'Etat

Il est tout aussi indispensable que l'Etat joue davantage le rôle régulateur que nos concitoyens sont en droit d'attendre de lui. Un effort de déconcentration du pouvoir étatique est d'autant plus nécessaire qu'il doit participer à la construction d'une société plus juste, fondée sur des solidarités sociales, éducatives, culturelles ou économiques.

Dans cette période d'incertitudes multiples, les Françaises et les Français ont la tentation du repli sur soi, du désintérêt vis-à-vis de ceux qui ont pour fonc-tion d'organiser la vie de la cité. Nous ne pouvons aussi que déplorer la montée du sentiment d'insécurité, due notamment à la persistance du chômage. Face à ces constats, les institutions européennes doivent tenir une place importante. Les principes démo-cratiques qui régissent les pays composant la Commu-nauté européenne doivent donc prévaloir dans le fonctionnement de ces institutions.

Il ne serait, en effet, pas raisonnable de favoriser une politique de déconcentration de l'Etat, de renforcer les lois de décentralisation, de rééquilibrer les relations entre l'exécutif et le pouvoir législatif en procédant à la modification de nos institutions, sans mettre en place des dispositifs démocratiques à l'échelon

Cette fin de vingtième siècle doit être mise à profit, afin de réinventer d'autres règles pour mieux vivre collectivement. Décentralisation, déconcentration et Europe sont le fondement de la réflexion et des actions qui donneront à notre jeunesse les atouts nécessaires pour réussir l'entrée dans le troisième mil-

► Bernard Derosier est député (PS), président

du conseil général du Nord.

#### L'INDICATEUR DE LA SEMAINE

« LE MONDE »/EMPLOI/UNEDIC

Comment mesurer l'évolution de l'emploi dans une région par rapport à l'évolution nationale? L'UNEDIC a créé un indicateur qui tient compte de la structure des emplois et du dynamisme régional. La courbe régionale (trait noir plein) exprime le point d'équilibre par rapport à la tendance nationale. Nous avons déjà publié Nord-Pas-de-Calais et lle-de-France (le Monde daté 18-19 novembre), Bretagne et Languedoc-Roussillon (le Monde daté 16-17 décembre), Basse-Normandie (le Monde daté 20-21 janvier), Rhône-Alpes et Aquitaine (le Monde daté 17-18 février), Lorraine et Midi-Pyrénées (le Monde daté 17-18 mars), Poitou-Charentes et Picardia (le Monde daté 14-15 avril).

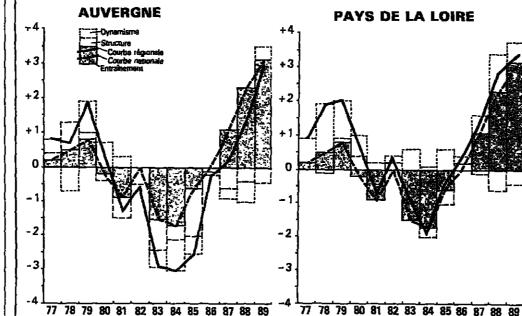

A plat

PAUVRE Auvergne. A peine avait-elle fini par rejoindre le peloton national en 1989, et de faire preuve d'un dynamisme qu'elle n'avait pas manifesté depuis 1981, que la région était à nou-veau pénalisée par les ennuis de Michelin. Le suc-cession des plans sociaux, dont le dernier n'est pas le moindre, risque de mettre Clermont-Ferrand et l'Auvergne à plat. C'est le pire qui puisse arriver à une économie, quand elle dépend à ce point d'un seul mastodonte.

La courbe illustre bien la situation. A la structure des emplois et des activités, défavorable, s'est trop souvent ajoutée l'absence de dynamisme et de capacités locales à revigorer le tissu industriel. Cette addition, fâcheuse, s'est presque toujours traduite par des performances inférieures à celles obtenues en moyenne nationale, sauf à la fin de la décennie 70. Quand la crise est apparue, la descente a été encore plus vertigineuse aux alentours de 1982-1984, et le redémarrage plus lent. En fait, et de longue date, l'Auvergne n'a pas entrepris sa mutation. Elle ne s'est pas dotée de ce qui lui aurait permis de compenser ses propres lourdeurs.

## Le bon plan nantais

N forte, ni faible, placée dans une situation moyenne, la région Pays de Loire tire bien son épingle du jeu. Sur douze ans, elle réussit des performances qui, 1984 excepté, la mettent audessus des résultats nationaux. Elle profite à plein de l'effet d'entraînement - quand celui-ci existe et y ajoute, pendant toute cette période, un dyna-

misme qui ne se dément pas.

La structure de ses emplois et de ses secteurs d'activité n'est pas a priori particulièrement favorable, et pourtant, à force de ténacité, elle parvient à limiter ce handicap qui s'est aggravé à partir de la récession de 1983-1984. Mieux, elle apporte la démonstration qu'une économie locale peut fonctionner dans des domaines aussi exposés que la construction navale et l'agroslimentaire, dès lors que les moyens ont été restructurés. Ce qui est le cas de Saint-Nazaire, désormais seul pôle pour la réalisation des navires de gros tonnage, ou des groupes agroalimentaires. Avec l'aéronautique et quelques autres implantations, elle paraît bien orientée pour l'avenir.

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT **CHAMPS** A Monde ÉCONOMIQUES

Le Monde PUBLICITÉ LITTÉRAIRE 45-55-91-82, peste 4356

## BLOC-NOTES

#### AGENDA

Développement local. -L'institut des managers du développement local (IMDL) organise une journée portes organise une journée portes ouvertes, lundi 22 mai à Fontainebleau, à l'occasion de la sortie de sa première promotion. Une table ronde portera sur les nouveaux métiers de nouveaux métiers du développement local. L'IMDL est le seul organisme à proposer de la formation continue de haut niveau en la matière. Les candidats (responsables économiques de collectivités, sous-préfets, cadres du secteur privé...) doivent posséder un niveau d'études de cinq ans après le bac et avoir plusieurs années d'expérience

➤ Renseignements au (16-1) 40-25-39-02.

Autonomie locale. - Les ministres des collectivités locales faisant partie du Conseil de conférence à Bergen (Norvège), les 15 et 16 mai. Cette réunion portera sur « la décentralisation et la renforcement de l'autonomie locale s, ainsi que sur « la participation et le contrôle démocratique». Ce second thème sera présenté par M. Philippe Marchand, ministre de l'intérieur.

▶Renseignements au (16-1) 88-41-25-60.

D Les jeunes et la ville. -L'Association des maires villes et banlieues de France organise le 23 mai aux Ulis (Essonne) une journée de réflexion sur le thème Les jeunes et la ville ». Les débats, auxquels devraient participer Michel Delebarre, ministre d'Etat chargé de la ville et Roger Bambuck, secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports, des élus et des chercheurs, analyseront les violence dans la ville, le rôle des élus et les possibilités de mobilisation de la population.

► Association des maires villes et banlieues de France. 10, rue Duphot, 75001 Paris.

a L'Europe des solidarités. - La conférence sur l'Europe des solidarités se tiendra à Lille du 16 au 18 mai. Cette conférence réunira des responsables politiques, des élus, des experts, des partenaires sociaux et des fontionnaires venus des douze pays membres de la Communauté. Elle sera l'occasion de confronter les politiques de lutte contre l'exclusion sociale mises en œuvre dans ces différents pays et de conforter les initiatives de la Communauté européenne dans ce domaine.

Michel Rocard et de nombreux ministres devraient intervenir pendant le déroulement de cette

➤ Renseignements et inscription: auprès de la délégation Interministérielle à la ville : tél. (16-1) 45-78-65-92.

n L'environnement dans le département. - Le conseil général de l'Essonne organise le 31 mai un colloque national sur L'environnement au quotidien département et citoyen ». Trois ateliers sur l'eau, les déchets et les espaces naturels précéderont une mise en commun des expériences menées dans différents départements.

➤ Renseignements et inscriptions au (16-1) 47-55-12-53.

 Patrimoine. – Le deuxième forum des villes et pays d'art et d'histoire se tiendra les 23 et 24 mai à l'Assemblée nationale Les cent dix collectivités locales qui ont signé des conventions avec la Caisse nationale des monuments historiques et des sites pour valoriser leur patrimoine auront l'occasion de dresser un bilan des actions menées depuis 1985.

➤ Renseignements au (16-1) 45-26-95-75.

#### **Publications**

 Régions et environnement. –
L'OIP (Observatoire interrégional du politique) publie les actes du colloque organisé par la région Limousin en septembre 1990. Figurent également dans ce document les réflexions d'élus et de responsables locaux sur les problèmes d'environnement et d'aménagement rurai.

▶ 182 pages, 90 francs. OIP-FNSP, 71, boulevard Raspall, 75006 Paris.

#### **NOMINATIONS**

 M. Philippe Bentz, nouveau secrétaire général de Lourdes.
 M. Philippe Bentz succède à Mr Pierrette Calas comme secrétaire général de la ville de Lourdes. Celle-ci exerçait les fonctions de secrétaire générale de la mairie de Lourdes depuis 1974, après avoir été secrétaire générale adjointe en 1971.

[M. Philippe Bentz, quarante-deux ans, est originaire de Saint-Dié (Vosges). Il est marié et père d'un enfant. Il est maître en droit public, spécialiste en gestion financière, ressources humaines et projets économiques. Secrétaire général adjoint, puis secrétaire général de la mairie de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) depuis quinze ans, à ce titre il a traité de nombreux dossiers d'emplois et de reconversion industrielle du secteur sidérurgique.)

#### BIBLIOGRAPHIE

# Le mythe du droit de propriété

'ASSOCIATION d'études foncières (ADEF), qui regroupe des théoriciens, des enseignants et des pra-ticiens de l'aménagement (géomètres, notaires, avocats, fonctionnaires des collectivités locales ou de l'Etat...), a organisé, en 1989, un colloque sur le droit de pro-priété. Les exposés et les débats des participants viennent d'être regroupés dans un ouvrage intitulé Un droit inviolable et sacré : la pro-orièté.

Retour aux sources. En guise d'introduction, Joseph Comby, res-ponsable de l'ADEF, rappelle que dans la première version de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen il était question de droits de propriété, au pluriel. Les Etats généraux n'ont pas institué un droit absolu : ils entendaient consacrer l'Etat de droit, et ont inventé le propriétaire, achevant par là même une évolution de plusieurs siècles. « Nous vivons sur un muthe mythe, explique Joseph Comby. Notre législation commence toujours par « faire semblant de croire» à la suprématie d'un droit pour multiplier ensuite les limites et les contraintes. »

Les chapitres consacrés aux exemples etrangers (Allemagne, Suisse, Europe du Nord, Grande-Bretagne, Japon, Etats-Unis) mon-trent que la propriété y est un droit

de second plan, et non un droit fondamental. La protection du particulier ne perd rien au change. Dans sa première partie, l'ouvrage évoque tour à tour les fondements de la notion d'utilité publique, l'attitude des tribunaux et le point de vue des expropriés, l'histoire du cadastre, l'évolution des revenus fonciers, l'échec de l'exportation de notre système juridique dans les colonies africaines... Les chapitres suivants recensent les servitudes qui frappent les propriétaires, dans les villes (inconstructibilité, utilisation du sous-sol pour les réseaux et infrastructures) et les campagnes (protection de l'environnement, droit de chasse).

« On ne peut pas faire d'urba-nisme sans rencontrer la propriété à tous les pas », indique dans la préface Jean Frebault, directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'équipement. Les élus, qui établissent les règles du jeu, et les professionnels, qui les appliquent, trouveront dans l'ouvrage de l'ADEF matière à

HÉLÈNE GIRAUD

Un droit inviolable et sacré: la propriété, 360 p., 150 F. Edité par l'ADEF, 64, rue de la Fédération, 75015 Paris. Tél.: (16-1) 43-06-55-40.

200 ANTO 400 Spiendeurs

de la **déce** والرائني والأموال وتناس NOW AN ORDER The Control of the Co - i. \* "**Ale**ilion is Comment of the

A GARLY

. 195.00 な 保護

1割纳

and the same of the same

2 10 CM 2 6 1. g. 2. . . Water

in Australia.

r . . . entreter, 🍍

THE PERSON NAMED IN

かかを連

.. me Prince

化 化磷酸矿物

e come from

The second second

All Selections and the Company of th

- ne all'agrange

The wife is the Antibette in and the El The Residence 网络水杨 网络克拉尔 entropie pities i 27 72 BANKE - 1964 malek Acres 1888 Sept. TO THE PARTY OF

The same of the same ・シンチ 第二字段 "一个人的一种一样" ・・・・・ いん 角点ばれ on the print

 $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ Frank |

- 20°E 49 一つできるが、(単編) 41. 215. 24. 14. 4 THE PROPERTY OF STREET in mailteit, 424 The state of the s The said the CONTRACTOR CONTRACTOR Committee and the second 

The same property ベ・ナリリ<del>ーダ</del>(- ~ THE COURT OF THE PARTY. and the second second second Same Andreas Contraction THE RESERVE OF Y 1985 常 👉 🐲 · if her Turing the 子 新沙兰 医二硫酸

The area of the second · Service States 

rank (Bullenger 🛎 Mark, Mark





## HEURES LOCALES

# La difficile coopération pyrénéenne

Nouveau président de la Communauté de travail des Pyrénées, M. Jacques Blanc reproche aux Etats de ne pas donner assez de pouvoirs aux régions

de notre envoyée spéciale

défaut de reconnaissance administrative, la Communauté de travail des Pyré-nées pourrait avoir gagné en notoriété. Samedi 4 mai, à Irun, au Pays basque espagnol, les invités étaient nombreux pour assister à l'as-semblée générale de ce groupement transfrontière. M. Jacques Blanc, président (PR) de la région Languedoc-Roussillon, qui vient de prendre, pour deux ans, la responsabilité de cet organisme, pouvait se montrer

La Communauté de travail des Pyrénées rassemble trois régions françaises (Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon), quatre communautés autonomes espagnoles (Pays basque, Aragon, Navarre et Catalogne) et la principauté d'An-dorre. Elle s'est constituée en 1982, sous l'impulsion du Conseil de l'Europe, pour défendre les intérêts du massif pyrénéen. Elle revendique la paternité des tunnels du Puymorens et du Somport, et se mobilise pour

obtenir la réalisation des TGV Atlan-tique et Méditerranée. En debors de ce travail de lobbying - qui revient d'ailleurs à quelques-unes de ses régions plutôt qu'à la Communauté elle-même, – ses œuvres restent rela-tivement floues: plusieurs échanges universitaires, quelques plaquettes touristiques et une série de séminaires. Son maigre budget de fonc-tionnement (800 000 francs par an) ne lui permet pas, il est vrai, de mener des opérations d'envergure.

> Dix-sept millions d'habitants

Pourtant, la Communauté de tra-vail des Pyrénées aimerait devenir l'interlocuteur unique de la CEE lorsqu'il est question du massif monta-gneux. Elle l'a fait savoir en août 1990, quand la Commission européenne a créé un programme d'aide aux zones frontalières de l'Europe, baptisé Interreg. Ce fonds doit encourager la coopération entre départements limitrophes et soutenir financièrement les économies qui pourraient être affectées par la réalisation du marché unique

fonds Interreg. C'est au préfet de la région Midi-Pyrénées qu'est revenue la coordination des projets français et ibériques. La DATAR et les deux ministères espagnols de l'économie et des travanx publics se sont mis d'accord sur une série de mesures telles que l'implantation de stations d'assainissement communes, le tracé de circuits touristiques interfrontaliers, ou l'élaboration d'une cartographie des deux versants montagneux.

Le dossier a été bouclé en six mois et envoyé à la Commission européenne, qui l'étudie actuellement. Elle a décidé de mettre 27 millions d'écus (189 millions de francs) dans l'affaire, pour la période 1991-1993. Avant de négocier avec Madrid, le préfet de Midi-Pyrénées a consulté

les départements et les régions, comme il se doit, mais pas la Com-munauté de travail des Pyrénées. En effet, bien qu'elle représente, selon M. Jacques Blanc, plus de dix-sept millions d'habitants et 210 000 kilomètres carrés, cette association informelle n'a aucune existence juridique.

Le massif pyrénéen était évidem-ment susceptible de recevoir des siens peuvent-ils décider pour nous ce qui doit se faire dans le massif?» maugrée le nouveau secrétaire général de la communauté, M. Didier Bail, il assure que la DATAR n'a retenu aucune des dix-sept propositions faites par son association. Ce que démentent des responsables de la délégation. Ils prétendent avoir entendu la Communauté de travail

des Pyrénées de facon officieuse. La DATAR, qui se dit favorable à l'émergence de coopérations interré-gionales de ce type, s'étonne que la communauté de travail des Pyrénées n'ait pas encore de statut, après neuf années d'existence. Elle pourrait depuis longtemps s'être constituée en association de type loi de 1901. Or ce groupement s'engage sur une voie plus complexe. Il compte demander à la France et à l'Espagne d'échanger des lettres diplomatiques ou de passer un accord bilatéral pour que la convention de Madrid, qu'elles ont toutes deux ratifiée, puisse entrer en application. En s'appuyant sur ce texte, relatif à la coopération transfrontalière des collectivités, les régions

- moins la principauté d'Andorre -pourraient travailler ensemble, dans la limite de leurs compétences com-

Mais ces dispositions ne régleraien pas la question du statut de la Com-munauté de travail des Pyrénées. Quelle doit être la personnalité de l'organisme chargé de mettre en curvre la coopération transfrontalière? Pour l'instant, il n'existe pas de réponse, et les experts en droit inter-national du Conseil de l'Europe s'efforcent de combler ce vide juridique..

Compte tenu de ces lacunes, certains observateurs, français et espa-gnols se demandent si M. Jacques Blanc est en droit de reprocher aux Etats « une ignorance délibérée des régions dans la coopération transfron-talière » et « un renforcement de la centralisation ». Ils craignent de le voir se livrer à une politique systèma tique d'opposition, sa présidence devant s'exercer pendant les élections régionales. Une véritable coopération avec la DATAR, côté français, faciliterait sans doute l'émergence de la communauté pyrénéenne

RAFAÈLE RIVAIS

# Splendeurs et misères de la décentralisation

Une mission d'information sénatoriale souligne le bienfait des transferts de compétences, mais accuse l'Etat d'y apporter des entraves

IGILANTS défenseurs des collectivités territories collectivités territoriales, les sénateurs n'ont pas été tendres avec l'Etat en dressant le bilan de neuf années de décentralisation. Une mission de vingt-cinq parlementaires (dont cinq socialistes et un communiste), présidée par M. Charles Pasqua (RPR, Hauts-de-Seine), vient de rendre public le résultat d'une enquête, commencée au mois de mai 1990.

Cette étude constate que la ges-tion de proximité s'est révelée bénéfique non seulement pour les administres, mais aussi pour les dues, les élus ont rationalisé leur gestion (en la déléguant à des sociétés privées ou en la partageant avec des syndicats intercommunaux), ce qui a permis de maîtriser les dépenses de fonctionnement, notamment en matière d'éducation et d'aide sociale. Des affaires comme celles de Nice ou d'Angoulême ne doivent donc pas jeter le discrédit sur l'ensemble des élus locaux.

S'ils ont assumé « avec exemplarité » leurs nouvelles comnétences. l'Etat, en revanche, est accusé d'avoir apporté des entraves à la bonne marche de la décentralisation. Il n'a cessé de diminuer les dotations qui devaient compenser le transfert de charge des établissements scolaires, des collèges aux départements et des lycées aux régions, Si bien qu'en 1989 les col-lectivités couvraient, à elles seules, les trois quarts des dépenses d'équipement scolaire. Ce sont surtout les transferts de charge « ram-pants » qui irritent les sénateurs. L'Etat, ce « mendiant » incapable de financer lui-même l'entretien de la voierie, la construction d'univerdégage de ses responsabilités en sollicitant la participation financière des collectivités. Pourtant, il conserve la maîtrise des opérations et empoche le prestige de la réussite, ce qui va à l'encontre du principe de la décentralisation selon lequel « qui paye commande ».

#### Du sang neuf chez les élus

a Il faut mettre sin aux sinancements croisés et relancer la décen-tralisation », affirme le rapporteur, M. Daniel Hoeffel (Union centriste, Bas-Rhin). Le département devrait, par exemple, recevoir l'en-tière responsabilité de l'aide aux handicapés, et non seulement la charge de leur hébergement. Il pourrait aussi, s'il le désire, se voir confier la responsabilité des lycées. En matière d'environnement, son role devrait être renforcé (protection du patrimoine rural, politique de l'eau). Aux régions reviendrait une nouvelle compétence, celle de l'enseignement supérieur, transférée en trois temps : équipementfonctionnement, gestion du per-sonnel, et (après concertation avec l'Etat) pédagogie.

Pour injecter du sang neuf chez les élus (qui comptent de plus en plus de retraités et de fonctionnaires), les parlementaires demandent de meilleures rémunérations, des droits à la retraite et une véri-

dent le chapitre des fonctionnaires territoriaux, ils ne tarissent pas sur les a rigidités » qui a obèrent la liberté de choix des élus et les conduisent à recruter des contractuels ». Ils réclament la disparition des seuils démographiques, une réorganisation de la formation initale, la réforme de la prise en charge des fonctionnaires privés d'emploi ainsi que l'allégement des taches dévolues au Centre national de la fonction publique territor-riale (le Monde daté 7-8 avril). Au passage, ils ne se privent pas d'égratigner cet organisme jugé pléthorique, a surencadré », a centralise », victime d'une gestion paritaire, et dont les résultats ne comblent ni les besoins des élus ni les attentes des fonctionnaires.

Il leur semble urgent de rendre la fonction territoriale plus attractive, en proposant notamment de meilleures indemnités. Tout en se félicitant d'avoir déverrouillé le système des primes, ils semblent prêts

de notre correspondant

mande et la mer, est-elle compatible

avec le cadre naturel exceptionnel

que constituent le fleuve et son envi-

ronnement immédiat? La question

se pose depuis que les élus locaux responsables du parc régional naturel

de Brotonne, situé sur les départe-

ments de la Seine-Maritime et de

l'Eure, ont déclenché les hostilités

contre les responsables du port auto-nome. Ils les accusent « de ne pas res-

pecter l'engagement de n'implanter que des usines avec stockages stricte-ment non polluants et bien intégrées

Le parc régional naturel de Bro-

tonne a été créé en 1974, dans le cadre du plan d'aménagement de la Basse-Seine, autour de la forêt doma-

niale de Brotonne, à mi-chemin entre

Rouen et Le Havre. Il s'étend sur

25 000 hectares sur les deux rives de

la Seine. Les sites protégés avec péri-

mètre de classement y sont nom-breux. Parmi eux, celui de l'abbaye

bénédictine de Saint-Wandrille,

nichée au pied d'une vailée à quel-

ques centaines de mètres d'un quai

de Seine, utilisé par le port de

Rouen. Un quai à l'usage fort

contesté par les associations de pro-

« Au milieu des dispositifs de pro-

envers et contre tout, comme une ver-

tection, la zone portuaire résiste naise, filiale du groupe Champion.

rue. C'est anormal », dit-on du côté l'usine avait un caractère non pol-

tection de la nature.

аи раузаде».

'ACTIVITÉ du port de

Rouen, qui se développe le long de la Seine sur 120 kilo-

mètres entre la capitale nor-

table formation. Lorsqu'ils abor- à régler le contentieux qui les oppose, depuis le 28 novembre 1990, au gouvernement.

En matière de finances locales, les sénateurs préconisent la levée de certaines entraves fiscales. Ils considèrent que la création d'une taxe départementale sur le revenu serait une erreur mais proposent que les droits de consommation sur le tabac et l'alcool soient alloués aux régions et aux départe-

Les sénateurs souhaitent enfin que la coopération intercommunale s'intensifie, mais dans le cadre d'une adhésion librement consentie. Le projet de loi sur l'adminis tration territoriale les hérisse, dans n mesure où il impose la règle de la majorité qualifiée. « Un regroupement force aboutirait à un divorce. La coopération ne peut trouver sa raison d'être que dans l'amour!» martelle M. Pasqua, bien déterminé à faire entendre sa

Des usines

dans le parc naturel de Brotonne

Le port autonome de Rouen tente d'implanter

un centre de stockage d'engrais près de l'abbaye de Saint-Wandrille

l'annulation de son permis de construire. Le GIC (Groupement

d'intérêt économique de coopératives

agricoles) en a fait un port de transit

de produits phytosanitaires en sacs, situé au cœur d'une région agricole,

compromis idéal pour tous ceux qui

défendent la voie d'eau comme

modèle d'acheminement économique

A l'évidence ce quai de Saint-Wan-drille est mai situé. Il a été construit

à la fin des années 70 pour l'OTAN, afin de répondre à des impératifs

strictement militaires. La logique

portuaire aurait voulu qu'on le

construise à trois kilomètres en

amont, sur la zone industrielle du

Trait, en déshérence depuis la ferme-

Le port de Rouen en a cependant saisi l'intérêt en y installant des tra-

fics de charbon, puis de ferraille. En 1981 il a entériné la construction

d'une usine d'engrais. Mais pendant

six ans l'entreprise a refusé de se

conformer à la régiementation, mal-

gré les rejets importants de fluor et de chlore. En 1988 elle a fermé ses

portes. Permis de construire annulé.

l'usine devait être alors en principe

C'était sans compter sur la volonté du port de Rouen et du Comité d'ex-

pansion du Grand Rouen qui retrou-

vait un investisseur, une société lyon-

« Nous avons accepté parce que

ture de ses chantiers navals.

et écologique.

des animateurs du parc, aujourd'hui fuant. Le port s'engageait à réaliser effrayés par la récouverture récente de bâtiments d'une usine d'engrais, fermée en 1988 après une faillite et le dépôt de ferraille, et voilà qu'on

## **Wazemmes veut garder** ses pauvres

Suite de la première page 13

« Ca ne peut plus continuer comme ça!» La sonnette d'alarme est tirée en septembre 1988. Déde vient de mourir ici d'une congestion pulmo-naire par une froide nuit d'automne. Sur un banc.

La communauté Magdala, fondée quelques années plus tôt, décide à l'unanimité de donner au relogement des sans-abri la priorité absolue. «La rue abîme. Elle abîme le corps, l'intelligence et la mémoire, les relations affectives. C'est pourquoi il faut tout affectives. C'est pourquoi il jaut tout l'faire pour reloger les gens, même si c'est difficile.» Sœur liène Devos, présidente de Magdala, n'est pas fernme à parler en l'air. Ces gens défigurés par la misère, elle les connaît trop bien – elle qui les accompagne depuis des années - pour les payer de mots.

L'association regroupe autour des Soeurs ceux qui, à Wazennnes, ne se sentaient pas «le droit d'aller à l'église ». A cause du regard « des riches ». Ici, ils ont créé un lieu où tous peuvent « relever la tête ». Avec un nouveau but : aider au relogement des plus marginaux d'entre eux: squatters, «sans-domicile-fixe», laissés-pour-compte et oubliés des services sociaux. Ceux qui, par ignorance et par défiance, ne touchaient

nous remet des engrais!» confirme aujourd'hui M. Jean-Louis Sadorge,

Parmi les désenseurs de Saint-

Wandrille, le sénateur de Seine-Mari-

time André Bettencourt n'est pas le

moins virulent. Il a lui-même inter-

pellé Brice Lalonde, ministre de l'en-

19 octobre 1990. « Dans un parc

régional, c'est aux élus qui le gèrent

de veiller au respect des règlements

qu'ils ont établis», lui avait répondu

publiquement le ministre. Quelques

jours auparavant M. Lalonde avait

cependant donné raison au parc de

Brotonne dans une lettre adressée au

préfet de région Haute-Normandie.

« Malgré tous les beaux discours,

nous nous retrouvons face à une non-

volonté générale», constatent, amers

les élus du parc. Que les engrais

soient conditionnés en sac ou en vrac

ne change rien à leurs yeux. Ils préfé-

reraient voir le site débarrassé de ses

hangars inesthétiques. Dans une

déciaration solennelle ils en appellent

à la sagesse commune : « Alors que la

Hause-Normandie, la Seine-Mari-

time, Rouen et Le Havre sont classés

bons derniers pour la qualité de vie,

n'y a-t-il pas une autre façon de pren-

dre le problème pour garder au parc

ÉTIENNE BANZET

de Brotonne son intégrité?»

rironnement, en visite à Rouen le

directeur du parc naturel.

même pas le RMI... Leur entreprise connaît déjà un début de succès, en partie grâce à l'aide de la direction de l'équipement et du préfet de région (les dispositions de l'actuelle «loi Besson», facilitant le financement d'opérations de relogement, n'étaient pas, à l'époque, entrées en vigueur). Une convention a été passée entre Mag-dala et le PACT de Lille, une associa-tion spécialisée dans la rénovation et la construction de logements sociaux. Aux habitants du quartier, il revient de dénicher les maisons inoccupées et de retrouver les propriétaires. Le PACT se charge du montage financier et assure les travaux de rénovation. Par ce biais, 23 petites maisons ont déjà pu être rachetées. Un projet concernant 18 autres logements est en cours, dont une dizaine en collaboration avec l'office HLM de la commi nauté urbaine. Qu'il s'agisse du repérage des maisons vides ou des travaux locataires sont mis à contribution à tous les stades du relogement. Une participation fondamentale, pour le comme pour Magdala : elle rend à ces anciens exclus le rôle d'acteurs de leur propre redémarrage social. Car c'est bien de cela qu'il s'agit : une remise à flot avec un logement pour principale bouée.

#### Des logements adaptés à la population

«Le logement est le support idéal de la réinsertion», insiste Jean Van Puymbroeck, du PACT de Lille. Le point de départ d'une reconstruction (éventuelle) pour des vies hachées, éparses. Un havre qui permet, par exemple, à Patricia et Patrick de retrouver un minimum de stabilité. Patricia touche i 400 france par mois au titre du RMI. « On était dans un squat. Cette misère qu'on a passée... Au début, c'était bizarre d'être ici. mais on s'est habitue. » Patrick, hii, vient d'être licencié et attend de retrouver un travail.

Installé depuis juin 1990 dans une maisonnette de brique rafraîchie, sur courée, le couple profite aujourd'hui d'une quarantaine de mètres carrés sur deux étages, pour un loyer men-suel de 1 030 francs (avec l'aide personnalisée au logement, leur partici-pation s'élève en fait à 15,50 francs) Coût de la rénovaton et de l'achat : 174 400 francs, financés par subven tions (ANAH, conseil régional) et

Un exemple d'opération «en dentelle», faite sur mesure pour une population à la fois fragilisée et souvent mal supportée par le voisinage.

« Il ne faut plus fabriquer des habitations puis rajouter du social par-dessus, quand ça devient nécessaire »,
plaide Jean Van Puymbrocck. «Si on veut arrêter de générer l'exclusion des plus pauvres, il faut inverser la logique et faire du logement adapté aux besoins des gens.» Et proposer une meilleure utilisation des quelque 500 courées de la ville, en partie à l'aban-don. Rénovées à des coûts raisonnables, elles pourraient garantir la mixité sociale du quartier, en permet-tant au «pein peuple» de Wazemmes de rester sur place. Car, pour ceux qui tentent, après les années d'errance, de renouer avec la vie en société, le soutien du quartier est indispensable. Pour Gisèle, rester prend la force d'une nécessité. « Aller dans du neuf? Ça m'est egal, du moment que c'est pas trop loin du marché... Pour quand j'ai besoin d'Edmond, vous compre-

JUDITH RUEFF | d'espaces publicitaires... »

## REPÈRES

Histoire de famille au conseil municipal de La Grande-Motte

LE tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection de Philippe Couveinhes, 28 ans, en qualité de 8° adjoint de la mairie de La Grande-Motte, poste qu'il occupe depuis le 14 février au sein du conseil municipal de cette station balnéaire du département de l'Hérault. Le tribunal a considéré que cette fonction était incompati-ble avec celle d'attaché parlemen-taire qu'il occupe par ailleurs pour René Couveinhes, son père, actuel député-maire RPR de La Grande-Motte. Le code électoral précise en esset qu'un adjoint ne peut être en même temps salarié du maire. Le recours en annulation avait été déposé par un conseiller municipal divers droite, Serge Durand, opposé à cette « mainmise » de la famille Couveinhes sur le conseil municipal. Le maire de La Grande Morte pourrait ne pas se présenter aux prochaines municipales et son fils apparaît de plus en plus clairement comme son successeur poten-tiel. Philippe Couveinhes a fait appel de la décision du tribunal devant le conseil d'Etat, estimant qu'il ne perçoit pas son salaire de son père directement mais de l'As-semblée nationale. L'appel étant suspensif, il conserve pour l'instant, ses fonctions de 8 adjoint.

#### LIMOUSIN

Un musée Rebeyrolle à Eymoutiers

LA ville d'Eymoutiers, en Haute-Vienne, veut honorer le plus célè-bre de ses enfants, le peintre contemporain Jean-Paul Rebeyrolle. Pour lui elle a décidé la réha-bilitation d'un bâtiment industriel désaffecté qui pourra offrir 2 200 mètres carrès de surface couverte. Une cinquantaine d'œuvres maîtresses du peintre doivent constituer le fonds de départ d'un ensemble qui fonctionnerait aussi en centre de documentation et de rencontres et proposerait également des expositions à caractère thématique sur des aspects particuliers des arts plastiques depuis

#### PAYS DE LA LOIRE

Un bateau

pour la Touraine

DEPUIS septembre 1989, une péniche aux couleurs de la Touraine sillonne les canaux d'Europe. Après avoir parcouru le nord de la France, ce bateau « Touraine » est depuis l'automne dernier en Allemagne où il s'est déjà arrêté dans une dizaine de villes.

Chaque étape se déroule de la même façon. Le président du conseil général de l'Indre remet les clefs et le fanion de la Touraine au maire de la ville d'accueil. 10 000 pièces d'un grand puzzle sont distribuées dans la ville: trente d'entre elles permettent de gagner un grand cru de Touraine. Une exposition et des films présen-tent la région aux visiteurs du bateau. Un débat autour de chefs d'entreprise facilite les contacts entre responsables économiques. Une présentation de la Touraine est proposée aux lycéens et aux étudiants de la ville d'escale. Cette opération, financée par le

conseil général d'Indre-et-Loire et soutenue par le comité d'expansion économique ainsi que par le comité départemental du tourisme, devrait se poursuivre jusqu'en 1992 : le bateau « Touraine » aura alors traversé la Belgique et les

#### BASSE-NORMANDIE

Jazz sous les pommiers

ALORS que les accents de la musique de jazz résonnent encore dans la ville de Coutances à l'occasion du dixième anniversaire de la manifestation « Jazz sous les pom-miers » (le Monde daté 5-6 mai), M. Philippe Bertin, chargé de la communication du conseil général de la Manche, nous précise que l'aide de cette collectivité au festival n'est pas de 50 000 francs comme nous l'avons écrit, mais de

500 000 francs. « Avec 500 000 francs de sponso ring, le conseil général de la Manche est le premier sponsor du festival et ce partenariat permet désormais à cette manifestation d'atteindre un budget de 2 millions de francs, ce qui ne s'était jamais vu jusqu'alors. » « En outre, précise le représentant du président Pierre Aguiton, le conseil général apporte aux organisateurs une aide nour établir la promotion du festival: impression d'affiches, achat

# Le mythe du droit de propis.

医静囊 红红 人

m verge An. - The state of the The same of the sa

HE WASHINGTON

Marie Marie

THE BUTTONIE NO. 17

1 4 4 4 A A

Bit affice diffe in der

the start of the same

Same Spirit men arrange

Mariante Alleria

**海皮 不會 美国中**亚的电话等于 2

of the same of the

The second second

**唐 蒋建 48-1**1. "\*\*\* \*\*\*

in the second of

**新多数公**司

tion to grow

NOME TO SERVE

: 1 : 7 : 0

**建设 电流电池** 电中

and the second of the second

E. Charles Springer . Ann be

**建设**。 1974年本共200

Market Service

The state of the s

## JUSTICE

Au tribunal de Paris

## L'immunité des comptes-rendus judiciaires

Stéphane Collaro et Eddie Barclay ont été déboutés, vendredi 10 mai, dans l'instance en référé qu'ils avaient engagée contre le journal le Monde, afin d'obtenir pour chacun d'eux une provision de 200 000 F de dommages et intérêts et un commu-niqué l'aisant état de cette condamnation du journal pour diffamation après la parution d'un article dans les éditions datées du 27 avril.

Sous le titre « Les lampistes du Papagayo », notre correspondant à Toulon, José Lenzini, relatait une audience du tribunal correctionnel de Draguignan, consacrée à une affaire de trafic et usage de drogue en rapportant les noms de cinq personnalités citées par les avocats de la défense, au cours de leurs plaidoiries. Dans son ordonnance, M. Michel

Carmet, vice-président au tribunal de

d'abord : «Si la présentation générale oppose les «lampistes» présents au banc des accusés, d'une part, et les personnages importants et fortunés qui ont pu échapper à l'action judi-ciaire, d'autre part, elle ne fait que rapporter le ton général des débats et les propos mêmes des avocats de la défense et du président.» Après avoir relevé que les déclara-

grande instance de Paris, constate

tions écrites des trois avocats du procès et d'un chroniqueur judiciaire attestent de l'exactitude des propos rapportés, le magistrat déclare : « Il est de principe que les comptes-rendus d'audience échappent aux règles habi-tuelles de la diffamation, l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 les faisant bénéficier d'une immunité pour peu qu'ils soient fidèles et de bonne foi.» **MAURICE PEYROT** 

# Georges Boudarel en référé

M. Georges Boudarel, ce Français aujourd'hui universitaire qui fut, en 1953, l'adjoint du chef d'un camp de prisonniers tenu par le Vietminh en Indochine, a livré, vendredi 10 mai, sa premiere bataille judiciaire depuis sa mise en cause. Son avocat, M. Henri Leclerc, demandait au juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, d'ordonner la suppression du sous-titre et de certains passages de la préface du livre de Claude Baylé, intitulé Prisonnier au camp 1/3, le camp de Boudarel. publié aux éditions Perrin.

Me Leclerc a tenu à préciser que l'ouvrage de M. Baylé constituait « un témoignage bouleversant » qui n'était pas en lui-même l'objet de la poursuite. C'est la préface, rédigée par M. Jean-Jacques Beucler, ancien secrétaire d'Etat à la défense, puis aux anciens combattants, et ancien prisonnier en Indo-chine, qui est jugée « intolérable » par l'avocat, notamment par « l'uti-lisation des témoignages à des fins

L'avocat a également insisté sur « l'exploitation mensongère de faits amnistiés depuis vingt ans ». Sur ce conseil de M. Beucler, s'est référé à la plainte qu'il a déposée contre M. Boudarel pour crime contre l'humanité pour considérer que les faits évoqués étaient donc « inamnistiables par nature » et qu'en tout état de cause « tout ce qui est dit dans la préface est exact ».

M. Bernard Jouanneau, représentant l'éditeur, s'est placé sur le plan strictement juridique pour contester le « réjère de diffamation » au nom de la liberté d'expression. Une argumentation partiellement retenue par le représentant du parquet, M. Jean-Claude Lautru, qui s'est toutefois montré favorable à l'insertion dans l'ouvrage de l'encart demandé par Me Leclerc et portant la mention : « Georges Boudarel conteste les faits tels que relatés par M. Baylé. Il souhaite vivement au'une enquête historique impartiale, où seront entendus les témoins, puisse être entreprise pour déterminer toutes les responsabilités, y compris la sienne. » L'ordonnance sera rendue mardi 14 mai.

#### A la cour d'appel d'Agen

# Les faux évêques du Fréchou condamnés pour abus de confiance

Les deux «évêques» de la communauté religieuse Notre-Dame-du-Fréchou, installée depuis 1977 dans le Lot-et-Garonne (le Monde du 31 mai 1990), les «Pères Jean-Marie et Emmanuel-Marie», de leur vrai nom Roger Kosic, âgé de quarante-cinq ans, et Michel Fernandez, ágé de quarante-six ans, ont été condamnés par la cour d'appel d'Agen pour abus de confiance à huit mois de prison avec sursis, mise à l'épreuve pendant trois ans et privation de leurs

En Dordogne

#### Un parent d'élève condamné pour injures racistes

PÉRIGUEUX

13 500 francs (amende, dommages et intérêts, contravention) : c'est la somme que va devoir payer un artisan de la région de Vélines, en Dordogne. Le tribunal de Bergerac l'a condamné, mardi 7 mai, pour des propos à caractère raciste qu'il avait tenus à l'encontre d'une surveillante du collège où était sco-

Devant témoins, il l'avait traitée de « sale Arabe » avant d'ajouter : a Ce n'est pas parce que vous crevez de faim chez vous (...) Vous n'avez rien à faire ici.» Puis, il avait secoué la jeune femme quand elle avait manifesté son intention de

D'orgine marocaine, cette surveillante, âgée de vingt-sept ans, est de nationalité française. Elle suit actuellement des études de droit. Le jour de l'incident, elle était chargée de la surveillance de la cantine et avait relégué au bout de la file d'attente le fils de l'artisan, qui donnait des signes de turbulence. Vexé, l'élève avait décidé de ne pas manger. Ses copains avaient alors immédiatement averti son père par un coup de téléphone, lequel était accoura.

droits civiques pendant cinq ans. Les deux « prêtres » de la communauté, Laurent Deneux, âgé de vingt-six ans, et Gilbert Schmitt, âgé de trente-neuf ans, ont été condamnés à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, mise à l'épreuve pendant trois ans et déchéance des droits civiques pendant cinq ans.

La communauté du Fréchou, un petit village des environs de Nérac, se compose d'une centaine de fidèles inconditionnels du « Père » Jean-Marie, qui affirme recevoir un message de la Vierge Marie tous les 14 du mois depuis 1977. Un ancien fidèle, M. Yves Seigneur, avait porté plainte contre les fon-dateurs de la communauté, qui l'accusaient de détourner les noms de leurs adeptes. Une enquête de police avait établi, en 1989, que 75 millions de francs d'oboles avaient transité sur les comptes privés des prélats du Fréchou, excommuniés par l'Eglise de Rome.

En première instance, le tribunal correctionnel d'Agen avait débouté, le 27 juin 1990, le plaignant et relaxé les quatre responsa-bles de la communauté. En appel la cour d'Agen a suivi le ministère public, estimant qu'il y a eu, sinon escroquerie, du moins abus de confiance dans la gestion de la communauté et a prononcé des peines deux fois plus lourdes que celles requises par l'avocat genéral, qui avait déclaré : « A la lecture de ce dossier, deux mois se sont impo-sés à moi : l'imposture et la secte.»

O Corbeil-Essonnes : des enfants mettent le fen à l'école. - Deux enfants d'une dizaine d'années ont pénétre, mercredi 8 mai en fin de journée, dans l'école maternelle de la Nacelle, à Corbeil-Essonnes (Essonne). Après avoir vidé les armoires, renversé le mobilier et saccagé la cuisine de l'établissement, ils ont incendié un matelas. Malgré l'intervention des pompiers, alertés par la directrice qui habite sur place, le feu a entièrement détruit une des salles de classe. Les deux enfants ont été identifiés. Ils sont tous les deux élèves dans l'école primaire voi-

# MÉTÉOROLOGIE

Prévisions pour le dimanche 12 mai 1991 Nuageux au Nord ; bien ensoleillé au Sud.

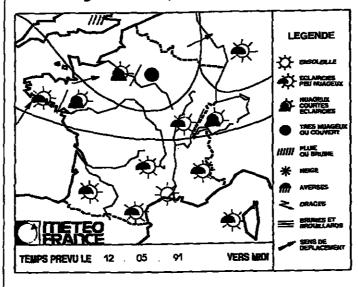

SITUATION LE 11 MAI 1991 A 0 HEURE TU



nuages sur le nord du pays, mais il fera petites pluies dans le Nord-Est. Plus au sud le soleil dominere. Lundi 13 mai : nuages au nord,

soleil au sud. Sur toutes les régions allant de la Normandie, de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais à l'Alsaca et au nord des Alpes, la journée sera maussade mais douce avec de nombreux nuages et des petites pluies ou bruines intermittentes. Plus à l'ouest, de la Bretagne au Limou-

sin, les nuages seront encore nombreux

Dans le sud du pays, le soleil dor

nera avec un ciel peu nuageux en géné-ral, surtout près de la Méditerranée. La tramontane soufflera à 50 km/h. Le soir, le ciel se couvrira de nouveau en Bretagne et les vents d'ouest-sudquest se renforceront en Manche (40 km/h). Les températures minimales

seront comprises entre 6 degrés et 9 degrés. Les maximales atteindront 16 degrés à 18 degrés dans le nord, 18 degrés à 22 degrés dans le Sud.

PRÉVISIONS POUR LE 13 MAI 1991 A 12 HEURES TU



TEMPÉRATURES maxima - minima et temps observé Valeurs extrêmes relevées entre le 10-5-1991 à 18 heures TU et le 11-5-1991 à 6 heures TU TOULOUSE 18 8 C LUXENBOURG 17 8 D MADRID 17 2 D TOURS 15 8 D MADRID 17
PORTSAFTIER 32 22 D MARRAKECE 22 AJACCEO \_\_\_\_\_ 18 BIARRITZ \_\_\_\_ 14 BORDEAUX \_\_\_\_ 17 MEXICO.... ÉTRANGER MONTRÉAL 20 MOSCOU 7 CHERBOURG. BANGKOK... NEW-YORK \_\_\_ 21 GREWORLE .... PEKIN\_ ALDESSRAL STOCKHOLM.... 17 TOKYO \_\_\_\_\_ 23 TUNIS 24
VARSOVIE 18 PERPKINAN..... STRASBOURG P T 0

TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver.

# TÉLÉVISION

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles : > signalé dans a le Monde radio-télévision > ; □ Film à éviter ; ■ On peut voir ; ■ w Ne pes manquer ; ■ w Chef-d'œuvre ou classique.

## Samedi 11 mai

Surprise sur prise. 22.15 Magazine : Ushuaia. 23.25 Magazine: Formule sport. 0.20 Magazine: C'est à Cannes Grain de folie. 0.30 Au trot. 0.35 Journal et Météo.

A 2

TF 1

20.45 Variétés :

20.45 Téléfilm : Kaléidoscope. 22.20 Magazine : Bouillon de culture. 23.50 Journal et Météo. 0.05 Série : Médecins de nuit (rediff.).
1.00 Série : Le Saint (rediff.).

FR 3

- De 20.00 à 0.05 La Sept -0.10 Série rose : A la feuille de Rose, maison turque. 0.40 Magazine : L'Heure du golf.

CANAL PLUS 20.30 Téléfilm :

La Vénus à Luiu. 22.00 Les Nuls... l'émission. 22.50 Flash d'informations. 22.55 Le Journal du Festival. 23.00 Cinéma :

0.30 Cinéma : Meurtre à Hollywood. 2.15 Cinéma : Et Dieu créa la femme.

20.50 Divertissement: 22.35 Débat : A boulets rouges. 23.45 Bruits de Cannes. 23.55 Le Journal de la nuit.

20.35 Téléfilm: Une fille dans l'équipe. 22.15 Téléfilm : La Revanche d'un innocent. 23.45 Six minutes d'informa-

23.50 Musique : Rapline. 0.45 Boulevard des clips

LA SEPT

21.00 ▶ Documentaire : Dix ans après! (10 mai 1981-10 mai 1991). 22.45 Soir 3. 23.15 Documentaire : Jerry Lee Lewis.

23.35 Documentaire: Johnny 0.10 Théâtre : Cripure.

# Dimanche 12 mai

TF 1 13.20 Série : Hooker. 14.10 Série : Rick Hunter, înspecteur choc (rediff.). 15.00 Série : Columbo (rediff.). 16,15 Divertissement:

Vidéo gag. 16.45 Disney Parade. 18.00 Magazine : Téléfoot. 18.55 Loto sportif. 19.05 Magazine : 7 sur 7. Invités : Les Inconnus. 20.00 Journal, Tiercé, Météo et

Tapis vert.
20.45 Cinéma : Scorpio. 
22.40 Magazine :
Ciné dimanche.

22.45 Cinéma : Coup de tête. \*\* 0.15 Magazine :

C'est à Cannes. 0.25 Journal et Météo.

13.25 Dimanche Martin (et à 15.00 Série : Mac Gyver (rediff.). 16.30 Téléfilm : Les Étolles filantes.

17.20 Documentaire : L'Equipe Cousteau à la redécouverte du monde.
18.10 Magazine : Stade 2.
19.30 Série : Maguy.
20.00 Journal et Météo.

20.45 Téléfilm : Le Gorille dans le cocatier. 22.05 Empreintes. 23.05 Journal et Météo. 23.25 Série : Le Saint (rediff.).

<u>FR 3</u> 13.30 Magazine : Musicales.

(1º penie). Magazine : Expression directe. 14.30 14.50 Magazine : Sports 3 dimanche.
17.30 Magazine : Montagne,
18.00 Amuse 3.

19.00 Le 19-20 de l'information.
De 19.12 à 19.30, la journal de la région.
20.05 Série : Benny Hill.
20.40 Documentaire :

20.40 Documentaire :
Cirque Gruss.
22.00 Magazine : La Divan.
22.20 Journal et Météo.
22.40 Cinéma :
Anna Karénine. ■■■
(v.o.).
0.15 Musique :
Carret de notes.

**CANAL PLUS** 14.00 Série : Nick Mancuso, les dossiers secrets du FBI.

14.45 Sport : Rugby. 16.45 Le Journal du Festival (rediff.). 17.05 Les Nuls... l'émission (rediff.). 18.00 Cinéma :

Les Yeux de la forêt. # -- En clair jusqu'à 20.40 ----19.20 Flash d'informations. 19.25 Ca cartoon. 20.30 Dis Jérôme...

20.35 Magazine: 20.40 Cinema :
Quelle heure est-il? se
22.10 Flash d'informations. 22.16 Le Journal du Festival. 22.20 Magazine

L'Equipe du dimanche.

1.05 Cinéma : Les Baleines du mois d'août. == 2.30 Surprises : Special Car

LA 5

13.25 Dessin animé : 13.55 Série : L'homme qui valait trois milliards.

14.45 Magazine : Le Club F1. 17.50 Tiercé à Longchamp. 18.05 Série : La Loi de Los Angeles.

18.55 Série : L'Enfer du devoir. 19.50 Journal. 20.10 Magazine : Dimanche 20 h 10 Elkabbach.

20,45 Journal des courses. 20,50 Cinéma : Recherche Susan désespérément. 🗷 22,50 Magazine : Reporters.

23.50 Magazine: Top chrono. 0.50 Bruits de Cannes. 1.00 Le Journal de la muit.

M 6

13.55 Série : Supercopter. 14.45 Variétés : Ouvert le dimanche. 16,20 Série : Vic Daniels,

flic à Los Angeles. 16.50 Série : Laredo. 17.40 Série : L'Homme de fer. 18.30 Série : Les Routes du paradis.

ALVIE.

19.25 Magazine : Culture pub. 19.54 Six minutes d'informa-20.00 Série : Ma sorcière blen-aimée.

20.30 Magazine : Sport 6 (et à 0.05). 20.40 Téléfilm : Le Vent de la colère.

22.25 Capital. 22.35 Cinéma : Scandaleuse Gilda. 🛭 0.00 Six minutes d'informa-

0.05 Magazine: Sport 6. 15.30 ➤ Documentaire : 16.30 Documentaire :

Les Heures chaudes de Montparnasse. 17.25 Téléfilm : Jeanne d'Arc. 18.55 Documentaire : Live. 20.00 Documentaire : Palettes. 20.30 Cinéma : Haxan, 💵

Moyen-métrage : La Plus Fort. 22.30 Cinéma : La Salle de bain. 🗷 Court-métrage : Le Coup du berger.

> Du lundi au vendredi, à 9 heures, sur FRANCE-INTER «ZAPPINGE» Une émission de GILBERT DENOYAN avec ANNICK COLJEAN

مكنا من الاحل

L milania d 1. 法编制数据 ・ ・ はでんが発症 Ericht alt - 在 \$1865.59 · Village State A SEPPER (400)。

and the first of t and the state of the All and the second ेक्ष अध्यक्तिक स्थापन

er steering to

A STATE OF THE PARTY NAMED IN

THE PARTY AND TH Same of the second AT A PR nannte **giutelle**, Timber of 🎒

100 生物 数 2 种 1000 The second second - institution 🛣 🎜 · - ide tiet in

Continue and Fo

"中" "路路接路" 集 所紹 (5) 機能量) A CONTRACTOR AND A SECOND 🔑 🤌 🚜 👰 🍇 er ber rentification 17.5% play gainst share COLORS OF MARKET SE SECTION AC 25 KK

THE RESPONDED TO the the military S Spread to Secretary SALAMA DE MINE

神 高計 軸 清護衛 le inches de mari THE STATE OF a Managem was

. 15 Marie Printer A STATE TOWN

The state of the s

2000

: .\*:

2 1 1/25

5 Sept. 5

2.5

. ...

Territories

1:2

. . .

· : 1 - 20:37

Bearing to

..... s - 1

1. 19.45

11.7

On l'a dit et répété : les hasards du calendrier français, qui concentrent sur la mois quatre jours fériés sur les onze prévus dans l'année, limitent à dix-neuf le nombre de jours ouvrables en mai 1991. Au Canada, par contre, aucun jour chômé n'est prévu durant la même période alors que les Etats-Unis — qui « ignorent » le 1 « mai, tout comme la Grande-Bretagne et les Pays-Bas — ne peuvent compter que sur le memorial day.

Ces petits avantages printaniers, associés à une gestion avisée des « ponts », permettront à certains salariés français de ne travailler au total qu'un jour sur deux dans le mois. Conséquence : « Ce calendrier risque de se traduire par une perte de production industrielle de l'ordre de 10 % » par rapport aux vingt et un jours ouvrables que compte un mois moyen, estime le CNPF. Faut-il pour autant avoir mauvaise conscience? Contrairement aux apparences, les employeurs paraissent disposés à déculpabiliser leurs salariés. Dans le bulletin CNPF Info du 22 avril, l'organisation patronale reconnaît volontiers que e la France se situe dans la moyenne des autres pays de la CEE ». Avec douze iours non ouvrés (quatre jours fériés, quatre samedis et autant de dimanches), l'Hexagone se situe derrière la Belgique (treize jours et demi) ou la Grèce (treize jours) et au même niveau que le Portugal et l'Allemagne. L'Italie et le Danemark (dix jours), les Pays-Ras (neuf jours) et la Grande-Bretagne (huit jours seulement) sont moins généreux. Quant aux Japonais, ils n'ont pas négligé les quelques jours de repos de leur « golden week ». Bien sûr, un tel calendrier n'est sans doute pas une bonne affaire pour l'économie activités liées au tourisme. Néanmoins, le fait que cette pause de mai intervienne dans un contexte d'atonia conioncturelle - les perspectives de production

quelque repos à leur personnel, pour éviter aussi que leurs stocks ne se gonflent trop. Une conjonction favorable. JEAN-MICHEL NORMAND

« sont toujours aussi défavorables », relève la dernière enquête mensuelle de l'INSEE (le

Monde du 2 mai) - permet d'en

relativiser les effets. De

nombreuses entreprises ont

profité de ces « ponts » et

« viadues » pour accorder

En 1950 elles pesaient 3 % du produit intérieur brut

# Les dépenses de santé pourraient représenter près de 10 % du PIB en l'an 2000

Le premier ministre participera mardi 14 mai à un comité interministériel consacré à la maîtrise des dépenses de santé. A cette occasion, le gouvernement fera le point sur la politique engagée pour contenir leur progression, qui a atteint 7,4 % en 1990. La tâche s'annonce difficile. Un étude du CREDES (Centre de recherches, d'études et de documentation en économie de la santé) souligne qu'en l'an 2000 les dépenses de santé pourraient représenter entre 8,9 % et 10,3 % du PIR.

8,9 % et 10,3 % du PIB.

Peut-on raisonnablement prévoir l'évolution à long terme de notre système de santé? Paramètre essentiel de cette question aux considérables implications économiques et politiques : les dépenses médicales qui ont, avec près de 538 milliards de francs, dépassé en 1990 les 9 500 francs par personne le Monde du 23 avrill.

Pour nourrir cette discussion, trois directeurs de recherche du CREDES ont analysé les grandes tendances du système de santé français entre 1950 et 1989 (1)

Le chapitre principal de cette étude porte sur les quarante dernières années de dépenses de consommation médicale, « Pour l'ensemble des dépenses, résument les auteurs de ce travail, la tendance lourde correspond, d'une part, à une croissance plus rapide que celle de la richesse nationale et, d'autre part, à une baisse lente mais continue du taux de croissance des dépenses exprimées en francs constants et en volume. De 1950 à 1989, les dépenses de soins et de biens médicaux évaluées en francs courants se sont accrues en moyenne de 14 % par an, soit de 7 % en valeur relative. Elles ont représenté une part croissante du produit intérieur brut, qui est passée en trente-neuf années de 3 % à 8,1 %.»

Cette étude conclut par ailleurs qu'entre 1950 et 1989 la progression des dépenses en francs courants a principalement résulté de la croissance du volume des consommations (+ 6,7 % par an en moyenne) et de l'inflation générale (+ 6,5 %), tandis que l'inflation spécifique des prix médicaux (+ 0,3 %) n'a que peu compté. De manière globale, on note une lente décélération, particulièrement depuis le début des années 1960, du volume et de la valeur relative. Depnis une dizaine d'années, la croissance du volume des soins médicaux se fait au rythme de 4 % à 5 % par an alors qu'entre 1950 et 1975 la progression était en moyenne de 7,5 % par an.

Pour les auteurs, on peut dire schématiquement que les politiques suivies en matière de protection sociale et de développement des moyens de production de la branche santé ont accompagné les rythmes de l'évolution économique générale. Ce sont les années 1960-1963 qui ont été marquées par une croissance particulièrement rapide du volume des soins, équivalant à près de 10 % en moyenne par an, ce qui situe durant cette période l'évolution des dépenses de santé nettement à part de la tendance générale, un phénomène dû semble-t-il à l'amélioration des systèmes de protection sociale. Ainsi, en 1960, 76 % de la population était protégée par la sécurité sociale, mais les ménages finançaient encore directement 39 % de leurs dépenses de consommation médicale.

Après la signature de la première convention entre les organismes d'assurance-maladie et les médecins libéraux (1960) et après l'extension de l'assurance maladie aux exploitants agricoles (1961), la part des ménages dans le financement des soins avait, en 1963, chuté à 30 %: même l'extension de l'assurance-maladie aux professions indépendantes semble avoir joué un rôle positif dans la reprise de l'accélération de la croissance du volume des soins médicaux de 1966 à 1970. « Depuis, l'impact propre des mesures successives qui ont été mises en œuvre pour « mairriser les dépenses de santé » n'apparaît pas avec une perspective de quarante années avoir perturbé de façon significative le rythme de la décélération du volume des soins médicaux », soulignent les auteurs.

#### La part croissante des soins hospitaliers

An chapitre du financement, ces derniers expliquent qu'entre 1950 et 1989 la structure du financement des dépenses de consommation médicale s'est déformée globalement dans le sens d'une progression de la part de la sécurité sociale, tandis que les financements du secteur public, des ménages et des mutuelles diminuaient en proportion du total des dépenses de consommation médicale.

«La généralisation de la sécurité sociale a fait de cette institution le sinanceur principal du secteur médical, soulignent-ils. Créée en 1945, elle couvrait 44 % des dépenses de soins médicaux en 1950 et 76 % en 1989. Le financement public a été progressivement transfèré vers l'assurance-maladie, et la part de l'Etat et des collectivités locales est passée de 14 % en 1950 à 1 % en 1989. Ce glissement n'a pas empêché l'ensemble des financements obligatoires (Etat et Sécurité sociale) d'augmenter de 58 % à 76 % entre 1950 et 1989. Le poids des mutuelles dans le financement des dépenses sociales a baissé en début de période de 5 % en 1950 jusqu'à une stabilisation autour de 3,2 % entre 1964 et 1967, lorsque la couverture par la sécurité sociale s'étendait.»

Autre phénomène riche d'enseignements, l'évolution sur près d'an demi-siècle de différents types de soins montre l'important accroissement de la part des soins hospitaliers (38,6 % en 1950; 48,4 % en 1989) et, en corollaire, la baisse de celles de l'ensemble des consommations des malades ambulatoires. Plus récemment, le phénomène le plus marquant dans ce domaine concerne l'inversion de la tendance pour la part de l'hospitalisation, qui s'était régulièrement accrue à partir de 1968 jusqu'en 1982 et qui, depuis, diminue.

« Sur l'ensemble de la période, expliquent les auteurs de l'étude, le volume des soins hospitaliers a été associé à l'accroissement des effectifs de personnel et de l'équipement plutôt qu'à l'augmentation de la capacité d'hébergement, et à une intensification des soins plutôt qu'à la croissance du nombre des journées d'hospitalisation (...) Pour les soins ambulatoires, l'accélération de la croissance au cours des années 80 a probablement été permise par l'augmentation des densités médicales. De 1930 à 1989, le nombre des médecins a été multiplié par 4.7, passant de 30 471 à 143 438.»

Il apparaît par ailleurs qu'entre 1960 et 1980 la consommation médicale a augmenté à tous les âges, la croissance la plus rapide concernant les groupes déjà forts consommateurs : personnes âgées, nourrissons et femmes aux âges de la maternité.

Quelles projections faire au terme d'un tel constat? Tout, bien sûr, est ici fonction des hypothèses retenues pour la croissance économique étant entendu que l'économie générale et le niveau des dépenses de santé évoluent dans le ême sens. Pour les spécialistes du CREDES, les scénarios catastrophiques, généralement avancés dans ce domaine sont sans aucun doute irréalistes. Ainsi, selon eux, avec l'hypothèse d'une croissance économique annuelle proche de 3 %, le volume des soins médicaux devrait progresser de 3,5 % à 4 % par an au cours des années 1990, la progression des prix médicaux étant voisine de celle de l'indice général des prix. « Comme dans le passé, indiquent-ils, les dépenses médicales continueraient donc à progresser plus vite que le PIB, avec un écart de taux de croissance relativement faible de l'ordre de 0,5 % à 1 % par an. En l'an 2000 dans vraisemblable, la dévense de soins et de biens médicaux représenterait 8,9 % du PIB. »

Selon eux, dans l'hypothèse « peu vraisemblable » où simultanément la croissance économique ne dépasserait pas 2,5 % et où la progression des dépenses de santé serait de 5 %, en l'an 2000 la part de la dépense de soins et de biens médicaux pourrait atteindre 10,3 %, une proportion certes élevée mais que les Etats-Unis ont déjà atteinte depnis deux ans.

JEAN-YVES NAU

(1) Le Système de santé en France: 1950 à 1989. An Mizrahi, Ar Mizrahi et Simone Sandier (directeurs de recherche

Une circulaire du premier ministre aux préfets

# M. Rocard souhaite la création de dix métropoles à « stature » européenne

M. Michel Rocard vient d'adresser aux préfets de région une longue circulaire dans laquelle il leur explique comment le gouvernement souhaite renforcer l'armature urbaine, dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire. Il faut, estime le premier ministre, que les sept grands chantiers territoriaux définis lors de la réunion gouvernementale du 5 novembre 1990 puissent compter sur au moins une ville de stature européenne.

« Pour fortifier les vocations spécifiques d'une douzaine de métropoles, il est nécessaire de créer un partenariat entre l'État, les collectivités locales et les responsables socio-économiques, en signant des chartes d'objectifs à long terme », écrit M. Rocard. Les aires métropolitaines d'intérêt international citées par le premier ministre sont dans un premier temps celles de Lyon, Marscille, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Rennes, Nancy-Metz, Nantes-Saint-Nazaire, Toulouse et « compte-tenu de sa situation géographique particulière Clermont-Ferrand ».

Pour les autre grandes villes (qui pourront s'étonner de ne pas recevoir le label européen), M. Rocard suggère des rapprochements sous forme de « réseaux de villes qui affirment leurs crèneaux d'excellence respectifs ». C'est le cas par exemple pour Nîmes et Montpellier, pour Caen-Rouen-Le Havre, ou Poitiers-La Rochelle-Niort-Angoulème. En revanche, aucune mention n'est faite dans la circulaire du premier ministre sur les « capitales » régionales de Picardie (Amiens), de Bourgogne (Dijon), de Franche-Comté (Besançon), du Limousin (Limoges) ... ni sur Nice.

REPÈRES

BALANCE

en mars

COMMERCIALE

Nouvelle contraction

de l'excédent allemand

La balance commerciale de l'Alle

magne a connu en mars un excédent

de 2,8 milliards de DM (9,5 milliards

de francs) contre 13,8 milliards

en mars 1990, a annoncé vendredi

10 mai l'Office fédéral des statisti-

ques. La balance des opérations cou-

rames (marchandises + services +

transferts)a connu, en mars, un défi-

cit exceptionnellement élavé de

5,3 milliards de DM en raison de la guerre du Golfe, l'Allemagne ayant

transféré 6.5 milliards de DM vers les

Sur les trois premiers mois de

1991, l'excédent commercial de l'Al-

lemagne s'est élevé à 6,8 milliards

de DNt et le déficit de sa balance des

opérations courantes à 8,9 milliards

de DM. En 1989, les paiements cou-

rants étaient excédentaires de

104 milliards, soit un surplus men-

excédent avait fondu pour la RFA,

revenant à 71.9 milliards de DM.

Etats-Unis au titre de sa contribution

à l'effort de guerre.

INFLATION

Hausse des prix de gros

en avril de 0,2 % aux Etats-Unis

L'inflation reste contenue aux Etats-Unis: les prix de gros, censés donner une indication de l'évolution prochaine des prix de détail, ont augmenté de 0,2 % en avril après avoir reculé au cours des quatre mois précédents, a annoncé vendredi 10 mai, le département du travail. Les prix à la production avaient baissé de 0,3 % en mars et de 0,6 % en

En dépit d'une modeste remontée en avril, les prix de gros ont diminué de 2,9 % en rythme annuel au cours des quatre premiers mois de l'année, alors qu'ils avaient fait un bond de 5,6 % en 1990. Elément positif, les prix de gros hors énergie et alimentation ont faiblement progressé le mois demier avac une hausse de 0,2 %, après une augmentation de 0,2 % également en mars et de 0,4 % en février. — (AFP.)

#### EN BREF

février.

La Pologue va reprendre le paiement de sa dette vis-à-vis des banques. – La Pologue a accepté de reprendre en juin le paiement d'une partie de ses arriérés vis-à-vis de cinq cents banques commerciales, auxquelles elle doit 11,2 milliards de dollars, a déclaré vendredi 10 mai à Varsovie le négociateur polonais, M. Janusz Sawicki. Le Club de Londres, qui regroupe les créanciers privés de la Pologne, faisait d'une reprise de ces paie-

ments une condition à l'ouverture de négociations pour une réduction de la dette. Ces négociations doivent avoir lieu du 27 au 31 mai. Varsovie a déjà obtenu, après un accord en avril avec le Club de Paris, l'annulation d'au moins 50 % de sa dette publique de 33 milliards de dollars. – (AFP)

O M. Kaifu réaffirme que le Japon a'ouvrira pas son marché du riz. — Le premier ministre japonais, M. Toshiki Kaifu, a déclaré vendredi 10 mai que le Japon s'efforcerait de faire réussir les négociations de l'Uruguay round mais ne céderait pas aux pressions étrangères pour ouvrir son marché du riz. Rejetant les demandes américaines, le Japon doit maintenir sa politique d'autosuffisance en riz, selon M. Kaifu. — (AFP.)

 M. Yves Boussard élu à la tête de la Fédération des agents immo-biliers. - M. Yves Boussard, 46 ans, responsable d'un cabinet immobilier à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, a été élu le 10 mai à la tête de la FNAIM (Fédération nationale des agents immobiliers) et il succedera le 31 décembre au président actuel de cette organisation, M. Jacques Longuet. M. Boussard, qui était le seul candidat, a été élu avec 77 % des voix par l'assemblée générale composée des délégués des soixante-dix-sept chambres départementales au congrès fédéral qui vient de se réunir à Strasbourg.

D Aéroport de Nice-Côte d'Azur: levée du préavis de grève des employés. - Les employés de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ont levé dans la soirée du 10 mai leur préavis de grève prévoyant un arrêt de travail du 11 au 13 mai à l'issue de négociations avec la chambre de commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes.

Par ailleurs, les cheminots CGT des Alpes-Maritimes, qui entendaient également observer des arrèts de travail au cours du weekend, ont levé leur preavis de grève.

#### INSOLITE

#### Une banque qui sème

Afin d'attirer de nouveaux clients, la Mitsui Talyo Kobe Bank, la deuxième banque japonaise et la numéro deux mondiale aussi, a décidé de changer de nom. En avril 1992, elle deviendra la Sakura Bank, littéralement la « Banque du cerisier en fleurs ». Le logo — des fleurs de cerisiers, — comme la couleur rose des uniformes des salariées, laissaient présager cette évolution.

L'initiative de l'une de ses

concurrentes, la banque régionale Sanyo Sogo Bank, n'est pas étrangère à cette mutation bucolique. Calle-ci s'est transformée en Tomato Bank aux premiers jours d'avril, ce qui a entraîné une vague importante d'ouverture de comptes par des jeunes Japonaises jugeant « plus mignonnes » les cartes bancaires et les livrets décorés des légumes rouges, nouvelle effigie de cerre banque. Des employés de la future « Banque du cerisier en fleurs » se sont routefois permis de signaler que le choix d'une fleur qui fanait aussi rapidement n'était pas de bon augure pour l'établissement.

Alors que l'acquisition de huit sucreries par le danois Danisco provoque des remous

# Près de 1 600 entreprises sur 8 000 ont déjà été privatisées dans l'ex-RDA

L'organisme chargé des privatisations dans l'ex-RDA, la Treuhandanstait, a annoncé, vendredì 10 mai à Berlin dans un communiqué, avoir vendu à la fin du mois d'avril 1 596 entreprises publiques sur les quelque 8 000 qu'elle est chargée de privatiser. Le montant des opérations réalisées atteint 7 milliards de deutschemarks (23 milliards de francs).

Les sociétés acheteuses se sont engagées à investir un total de 55 milliards de marks, d'après la Treuhand, et elles ont garanti par contrat le maintien de plus de 324 000 emplois. Les opérations, comme aujourd'hui le rachat de huit sucreries par le numéro un danois de l'agro-alimentaire, Danisco, continuent à provoquer des remous.

COPENHAGUE

de notre correspondante

Le groupe Danisco, le numéro
un de l'agroalimentaire au Danemark, vient d'acquérir huit sucré-

ries situées dans la zone nord-ouest du Land de Brandebourg pour une somme qui n'a pas été révélée. C'est tout ce qui restait en fait de sucreries à vendre après que les industriels ouest-allemands se sont servis en priorité.

La direction de Danisco s'est engagée à investir l'équivalent de l'milliard de francs, sur cinq ans, pour restructurer et moderniser ce lot d'entreprises. Trois d'entre elles sont déjà fermées.

Parmi les cinq autres, l'usine d'Anklam, près de la frontière polonaise, devrait en principe être seule à subsister après 1994, mais, entièrement rénovée, elle sera à même d'affronter la concurrence extérieure et d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de quelque 450 millions de francs. A ce moment-là, ses effectifs aucont été réduits de 950 à 300 personnes, les ouvriers licenciés touchant une indemnité d'un an et demi de salaire. Toutefois, les transformations importantes prévues par les propriétaires scandina ves devraient permettre d'embaucher un certain nombre de sans-emploi appartenant à différentes branches professionnelles de la région.

Danisco, qui compte ainsi aug-

menter dans les trois ans sa production sucrière totale de 25 %, couvrira désormais 15 % de la production allemande de sucre et 3 % de la production européenne.

#### Protestations italiennes

En apprenant cette transaction, la société italienne Eridania a aussitôt protesté et annoncé son intention d'attaquer la Treuhand devant les tribunaux. Elle prétend avoir été injustement discriminée car elle avait présenté, avant Danisco, des offres qu'elle juge aussi valables, sinon plus. La direction de Treuhand s'est défendue en expliquent qu'elle avait accordé sa préférence au groupe danois à cause « de sa proximité géographique ».

Les milieux d'affaires danois, sans se laisser influencer par les pronostics pessimistes de certains experts occidentaux concernant l'avenir de l'ancien Etat communiste, ont déjà commencé à jouer à fond la carte de cette « proximité » en reprenant une tradition séculaire d'échanges avec les Lander d'outre-Baltique. Il semble que leur instinct ne les ait pas trompés car, en 1990, pour la première fois,

la balance commerciale du pays avec la RFA - jusque-la constamment déficitaire - est devenue largement excédentaire à l'approche de la réunification. Actuellement, 20 % des exportations danoises en Europe prennent la direction de l'Allemagne. Des l'automne dernier, la chaîne danoise de supermarchés à bas prix Netto s'installait dans l'ex-RDA, où elle compte aujourd'hui dix-sept boutiques, devant lesquelles la population fait la queue du matin jusqu'au soir. Une chaîne danoise de vente de literie remporte un succès égai et se trouve en pleine expansion. Enfin, la firme danoise Rockwool, spécialiste de laine de verre, a repris une fabrique est-allemande de matériaux isolants qu'elle est en train de moderniser pour quelque 350 millions de francs.

La Treuhand en a déjà tiré les conclusions et a décidé de faire paraître désormais tous ses appels d'offres dans la presse danoise. Quant au ministère des affaires étrangères, il a estimé utile d'ouvrir un consulat général à Dresde.

CAMILLE OLSEN

#### JEAN-MICHEL NORMA

# REVUE DES VALEURS

SEMAINE DU 6 AU 10 MAI

#### **PARIS**

# Trois petits tours

Trois petits tours INDICE CAC 40

et puis s'en vont. Le souvenir de ces séances sera sans doute aussi fugace que l'apparition des marionnettes dans cette ritour-

nelle enfantine : une baisse infime de 0,19 % lundi, une quasi-stagnation le lendemain (+ 0,08 %) et une amélioration vendredi (+ 1,10 %). Le bilan de cette période entrecoupée par deux jours fériés mercredi et jeudi en raison des fêtes de la victoire de 1945 et de l'Ascension, est maigre (+ 0.99 %) comparé surtout à l'envolée (+ 3,24 %) de la semaine précédente.

Peu d'événements ont vraiment tiré le marché français de sa torpeur. Si le malaise cardiaque de George Bush a un peu troublé les intervenants lundi, vite rassurés par la sortie de l'hôpital du président américain, la décision de la Banque de France, le même jour, de maintenir ses taux d'intérêt inchangés lors de son appel d'offres, n'a provoqué aucune réaction. Ni mauvaise, ni bonne.

En revanche, la performance de Walt-Street jeudi où l'indice Dow-Jones s'est apprécié de 1,37 % dans l'espoir d'une reprise de l'économie américaine, a redonné un soupcon de vie. Mais sans plus. Les investisseurs avaient en fait pris la clé des champs dès le mier mai... Tous, certes non. L'un d'entre eux en a profité mardi

Produits chimiques

7 mai pour devenir le principal actionnaire de la Compagnie des signaux et d'entreprises électri-ques (CSEE). Ce jour-là, 208 000 titres, soit 23 % du capital de cette entreprise, ont changé de mains, dont un bloc de 150 000 actions équivalent à 17 % du capital.

Le mystérieux acquéreur, s'il a tout gardé, est devenu implicitement le premier actionnaire de cette entreprise spécialisée dans le communication informatique, l'électronique de défense, et les transports. Et ce, loin demère les autres porteurs de parts, puisque aucun na détient plus de 5 % des

Le seul actionnaire important mais passif était jusqu'à ce début de semaine CSI (Capital Système Investissement) avec une partici-pation de 11,5 %. Mais cette filiale de la Banque Demachy a apporté ses titres à l'opération mardi. Dans les milieux boursiers, tout comme au siège de l'entreprise, cette opération était sujette à de multiples spéculations tant sur l'identité de l'acquéreur que sur ses intentions. Ce dernier a cinq séances de Bourse pour se

La semaine aura été aussi dominée par les suites de l'OPA des Galeries Lafayette sur les Noupar les autorités boursières à la suite du rachat par les Galeries Lafayette de la participation déte-nue par le suédois Proventus.

Mardi, le Conseil des Bourses de valeurs (CBV) donnait son aval à l'offre publique d'achet portant sur les deux tiers du capital au prix de 863,50 francs par action. Cependant, la principal actionnaire des Nouvelles Galeries, le groupe Devanlay (34 % des actions et 47,68 % des droits de vote) décideit de faire appel de la décision du CBV. Pour lui, les Galeries Lafayette et le CCF ayant acheté de concert des titres détenus par Proventus vont détenir plus de 50 % du capital de cette chaîne de grands magasins. Ils doivent donc acquérir l'intégralité des titres et, pour se faire, procéder à un main-tien de cours.

#### M. Charasse et l'impôt de Bourse

Cette extension de l'offre de 66 % à 100 % s'il elle était retenue par la Cour d'appel de Paris aurait le mérite de mettre l'ensemble des actionnaires, grands et petits, sur un pied d'égalité. Tous pourraient amener leurs titres à un prix attractif supérieur de 10.7 % au demier cours coté de 780 francs, bénéficiant ainsi des mêmes conditions que Proventus. Dans le cas contraire en appli-quant strictement la loi, une partie seulement des titres apportés ainsi les petits porteurs. Une de leurs organisations, l'ANAF (Association nationale des actionnaires de France), a réuni son

assemblée générale annuelle lundi. Personne n'a été épargné par les propos amers de son président, M. Marcel Tixier. Chafs d'entreprise, Commission de opérations de Bourse, journalistes, jusqu'à des adhérents de cette association, dont certains récompensés lors d'un concours organisé par l'ANAF, ont été montrés du doigt, tant leur ingratitude et leur manque d'éducation - ils n'avaient pas remercié leur bienfaiteur - étaient

Toutefois, cette vindicte ne semblait guère passionner un auditoire pour le moins indifférent et souvent assoupi. Au contraire, plutôt que de servir une cause honorable, elle donne à cette association de défense des actionnaires, qui se veut la plus importante de France avec ses 2 613 adhérents, une image bien

L'espoir est venu du congrès des notaires réuni mercredi à Montpellier où M. Michel Charasse a reconnu que l'impôt de Bourse est « un handicap incontestable pour le marché des actions à Paris ». Le ministre du budget s'est déclaré favorable à sa réduction tout en rappelant les contraintes budgétaires lourdes ». Sera-t-il aisé pour l'Etat de se passer d'une contribution rapportant presque 4 milliards de francs par an?

**DOMINIQUE GALLOIS** 

## **NEW-YORK**

## Cahot

Morose

le Kabutocho a perdu en quatre séances 0,76 %. Une minorité de

professionnels espé-

rait voir Tokyo

s'engager dans un « rally » une fois tournée la page de « Golden Woek » – les ponts du début mai.

Leur attente a été déçue. Sauf jeudi où la cote a regagné 125 yens, l'in-dice Nikkei n'a cessé de s'effriter

sur fond de marché atone. Oscil-

lant entre 220 et 340 millions d'ac-

tions échangées, les transactions sont restées faibles.

La raison? Toujours et encore la politique monétaire japonaise. On espérait à Tokyo – sans trop y croire d'ailleurs – que la Banque du Japon allait suivre la Réserve fédérale américaine et baisser d'un cran ses taux d'escompte. Ce qui n'a pas eu lieu. Pour aggraver le pessimiste ambiant, le quotidien

pessimiste ambiant, le quotidien financier Nihon Keizai Shimbun

écrivait mercredi que les banques commerciales japonaises avaient décidé une politique de restriction de leurs prêts pour toute l'année

LONDRES

Tokyo a persisté fiscale 1991. Et enfin, le lende-dans la morosité, main, la fédération patronale Kai-ouvrant mardi danren enfonçait le clou en esti-mant qu'elle ne voyait pas la

japonaise.

Wall Street a enregistré d'amples fluctuations au cours de la semaine, les résultats des adjudications trimes-trielles du Trésor américain et leurs

effets sur les taux d'intérêt à long terme influençant la tendance. L'indice Dow Jones des valeurs vedettes a clôturé vendredi en baisse de 18,69 points (~ 0,64 %) par rapport à la semaine précédente. Le succès relatif des adjudi-cations trimestrielles du Trésor américain a permis à Wall Street d'échapper momentanément jeudi à l'attentisme qui s'était emparé du marché au moment du lancement

du programme d'emprunts. La progression de plus de 40 points de l'indice a toutesois été largement essacée vendredi après la remontée des taux d'intérêt à long terme et une vague de ventes effectuées automatiquement par des programmes d'ordinateurs.

L'annonce vendredi d'une faible progression, en accord avec les pré-visions des experts, des prix de gros hors énergie et alimentation en avril, est venue confirmer un ralentissement de l'inflation mais n'a eu qu'un effet négligeable sur la grande Bourse new-yorkaise. Les

TOKYO

transactions sur le marché boursier ont diminué au cours de ces cinq séances, portant sur 791,83 millions d'actions contre 881,929 millions précédemment.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt sont montés à 8,31 % vendredi en fin d'aprèsmidi contre 8,23 % la semaine dernière. Ils étaient à 8,22 % en milieu de semaine.

Indice Dow Jones du 10 mai :

•

| 2 920,17 (contre 2 938,86).         |                    |                   |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                     | Cours<br>3 mai     | Cours<br>10 ma    |
| Alcos                               | 70 1/2<br>37 3/8   | 71 3/1<br>35 7/1  |
| Boeing                              | 46 3/4             | 46 3/4            |
| Chase Man. Bank                     | 18 1/4             | 18 3/8            |
| Du Pont de Nemours<br>Eastman Kodak | 42 3/4             | 42<br>41 3/8      |
| Exxon                               | 59 3/8             | 58                |
| Ford                                | 34 1/4             | 32 5/2            |
| General Electric                    | 72 5/8<br>38 1/8   | 71 V4<br>37 3/1   |
| Goodyear                            | 21 7/8             | 22 7/8            |
| (BM                                 | 105 3/8            | 103 1/4           |
| Mobil Oil                           | 60 1/8<br>68 7/8   | 58 1/4<br>67 1/2  |
| Pfizer                              | 57 3/4             | 57 3/8            |
| Schlumberger                        | 64 1/8             | 64                |
| Texaco                              | 67 5/8<br>155      | 67 1/2<br>155 3/4 |
| Union Carbide                       | 18 5/8             | 17 5/8            |
| USX                                 | 33                 | 24 7/8            |
| Westinghouse                        | 27 1/2 (<br>57 1/4 | 26 5/8<br>56      |

mant qu'elle ne voyait pas la nécessité d'une baisse des taux.

Dans un tel climat, les quelques

bonnes nouvelles - car il y en a

eut - sont passées inaperçues,

comme la remontée de Wall Street,

oui n'a eu aucun effet sur la cote

vendredi. Seule exception : la

publication d'un rapport prévoyant

une reprise du marché des semi-

conducteurs américains qui a pro-

fité aux valeurs de l'électronique

Indices du 10 mai : Nikkeï, 26 274,29 (c. 26 477,86); Topix, 1 991,15 (c. 2 001,49)

**BRUNO BIROLLI** 

978

1 100 1 616

Cours 10 mai

ø

#### seront retenus désavantageant velles Galeries, opération imposée

|              |         |                                                                           | ou indexé                                                                                   |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 10-5-91 | Diff.                                                                     | OU MUCAC                                                                                    |
| ast, Mérieux |         | - 19<br>- 45<br>- 15<br>+ 18<br>- 22<br>- 11<br>- 16<br>+ 2,40<br>+ 13,40 | PME 10.6 % 1976.<br>8,80 % 1977.<br>10 % 1978.<br>9,80 % 1979.<br>10,80 % 1979.<br>CNE 3 %. |

#### (1) Coupon de 3,10 F.

|               | 10-5-91 | Diff.            |
|---------------|---------|------------------|
| BP-France     | 120,50  | - 1,50<br>+ 8,30 |
| ELF-Aquitaine | 365,80  | + 8,30           |
| Esso          | 648     | - 2              |
| Primagaz      | 438     | - 2              |
| Sogerap       | 397     | Lech.            |
| Total         | 767     | + 16             |
| Exxon         | 351,60  | + 3,60           |
| Petrofina     | 1 885   | + 3              |
| Royal Dutch   | 493,50  | + 11,70          |

| Filatures, to<br>magasins | extiles                  |              |
|---------------------------|--------------------------|--------------|
|                           | 10-5-91                  | Diff.        |
| Agache (Fin.)<br>BHV      | 1 101<br>824             | - 19<br>+ 26 |
| Damart                    | 1 963<br>402,50<br>1 770 | - 27<br>- 5  |

## Mines d'or, diamants

|                | 10-5-91 | Diff.  |
|----------------|---------|--------|
| Anglo-American | 178,70  | + 2.20 |
| Amgold         | 335     | + 5    |
| Buf. Gold M    | 60,80   | + 0,30 |
| De Beers       | 139.60  | + 230  |
| Drief Cons     | 60.60   | + 3.30 |
| Gencor         | 20.10   | + 0.40 |
| Harmony        | 24,70   | + 0.40 |
| Randfontein    | 17.40   | + ĽIO  |
| Saint-Helena   | 41.80   | + 3.95 |
| Western Deep   | 172     | + 9    |

#### Banques, assurances, sociétés d'investissement

|                                                                                                  | 10-5-91       | Diff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hénin (La)  Locafracce  Locindus  Midland Bank  OPP  Paribas  Schneider  Société générale  Sovac | 541<br>1 090  | Diff.  + 3 - 6 - 17 + 45 - 1,50 - 1 - 28 + 31 - 4 - 15 - 1 - 1 - 28 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
| Suez (C* fin.)                                                                                   | 572<br>156,10 | + il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                  | . <u> </u>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Valeurs à revenu fixe

|                     | 10-5-91 | Diff.  |
|---------------------|---------|--------|
| PME 10.6 % 1976     | 100.10  | + 0.05 |
| 8,80 % 1977         | 122.05  | - 0.05 |
| 10 % 1978           | 101.70  | + 0.50 |
| 9,80 % 1978         | 100,80  | inch.  |
| 9 % 1979            | 100     | inch.  |
| 10.80 % 1979        | 102,40  | - 0.15 |
| CNE 3 %             | 4071    | + 1    |
| CNB bg. 5 000 F     | 99,75   | inch.  |
| CNB Paribas 5 000 F | 99.60   | inch   |
| CNB Suez 5 000 F.   | 99.99   | inch.  |
| CNI 5 000 F         | 99,75   | inch.  |

#### Valeurs diverses

|                  | 10-5-91 | Diff.              |
|------------------|---------|--------------------|
| Accor            | 808     | + 1                |
| Air liquide      |         | + 3                |
| Arjomari         | 1. :::: | - 24               |
| Bic              | 3       | 1- 17              |
| Bis ,,           | 328     | i – 'š             |
| CGIP             | 11 145  | + 62               |
| Club Méditer     | 464,50  | 3,50               |
| Essilor          | 372     | `و ندا             |
| EuroDisney       | 122     | + 1,50             |
| Ешторе 1         | lı i35  | - 5 <sup>***</sup> |
| Eurocumpel       | 50      | + 0.90             |
| Groupe Cité      |         | 4 4                |
| Hachette         | 208     | - 6                |
| Havas            | 516     | inch.              |
| Marine Wendel    | 344     | + 9                |
| Navigation mixte |         | + 35               |
| Nord-Est         | 136     | + 2,70             |
| L'Ortal          | 577     | 13"                |
| Saint-Gobain     | 464.70  | + 460              |
|                  | 878     | 1 400              |
| Sanofi           | 270     | 1. ton             |
| Saures Chathlon  | 700     | + 1,80             |

| 0,50         | Intertechnique    | I 047  | +        | 37   |
|--------------|-------------------|--------|----------|------|
| inch.        | Labinal           | 791    | +        | 10   |
| inch.        | Legrand           | 3 770  | ļ_       | 76   |
| 0.15         | Lyon, des caux    | 599 -  | +        | 15   |
| 1            | Matra             | 245.90 | -        | 6,60 |
| inch.        | Merlin-Gerin      | 514    | -        | 4    |
| inch.        | Moulinex          | 132,80 | 4        | 8,40 |
| inch.        | Radiotechnique    | 525    | +        | 48   |
| inch.        | SEB               | 1 645  | Ŀ        | 15   |
|              | Sextant-Avionique | 482    | <u> </u> | 16   |
|              | Thomson-CSF       | 158    | 1        |      |
|              |                   |        | ı -      | 2    |
|              | IBM               | 622    | +        |      |
|              | TT                | 346,30 | ١~       | 3,70 |
|              | Schlumberger      | 374,50 | -        | 1,70 |
| Diff,        | Siemens           | 2 050  | -        | 10   |
|              |                   |        | _        |      |
| 1<br>3<br>24 | Alimentation      | 1      |          |      |

| <b>4</b><br>7                                              | Alimentation                                                                                                                 | <u>a</u>                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 8<br>2<br>3,50                                             |                                                                                                                              | 10-5-91                                                                                     | Diff.                                                                                |
| 3,50<br>2<br>1,50<br>5<br>1,90<br>4<br>6<br>5<br>2,70<br>3 | Béghin-Say Bongrain BSN Carrefour Casino G., Perra Euromarché Guyenne-Gasc. LVMH Occid. (Gle) Olipar Perra - Ricard Promotés | 662<br>2616<br>889<br>1998<br>141<br>4168<br>1725<br>3972<br>791<br>279,50<br>1 238<br>2090 | - 1<br>+ 36<br>+ 10<br>+ 56<br>+ 5,4<br>+ 58<br>- 24<br>+ 3<br>+ 17<br>+ 2,4<br>+ 10 |
| 1,80                                                       | Saint-Louis                                                                                                                  | 1 434<br>1 512<br>34 030                                                                    | - []<br>+ 9<br>- 370                                                                 |

MATIF Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 10 mai 1991 Nombre de contrats: 25 702

| COURS        |         | ÉCHÉ     | ANCES   |             |
|--------------|---------|----------|---------|-------------|
|              | Jain 91 | Sept. 91 | Déc. 91 |             |
| Premier      | 106,90  | 106,90   | 106,82  |             |
| + baut       | 107,08  | 107      | 106,92  |             |
| + bas        | 106,90  | 106,90   | 106,82  |             |
| Dernier      | 107     | 106,98   | 106,92  |             |
| Companyation | 106 08  | 106 98   | 106.04  | <del></del> |

#### LE VOLUME DES TRANSACTIONS (en milliers de francs) Cours du vendredi au jeudi 6-5-91 7-5-91 8-5-91 9-5-91

| )                            | <u> </u>                           | <u> </u>             | <u>[-2-9]</u>       | 1_8-2-91_   | <u>  9-3-91</u> |  |  |  |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|--|--|--|
| RM                           | 2 171 454                          | 1 189 606            | 1 540 341           | -           | -               |  |  |  |
| R. et obl.                   | 5 088 317<br>165 076               | 4 374 154<br>167 999 | 7 146 585<br>85 177 | -           | -<br>-          |  |  |  |
| Total                        |                                    | 5 731 759            |                     | -           | _               |  |  |  |
| INDICES                      | S QUOTID                           | IENS (INS            | EE base 10          | 0, 28 décem | bre 1990)       |  |  |  |
| Françaises .<br>Étrangères . | 119,40                             | 119,2<br>114,00      | 119,3<br>113,90     |             |                 |  |  |  |
|                              | INDICES CAC (du londi au vendredi) |                      |                     |             |                 |  |  |  |
|                              | 6-5-91                             | 7-5-91               | 8-5-91              | 9-5-91      | 10-5-91         |  |  |  |
| (base 100, 31 décembre 1981) |                                    |                      |                     |             |                 |  |  |  |
| Général                      | 487,70                             | 486.30               | _ !                 | -           | 489,09          |  |  |  |
|                              | (base 1 000, 31 décembre 1987)     |                      |                     |             |                 |  |  |  |
| CAC 40 1                     |                                    | l 1830.18            | ì - I               | - 1         | 1 850,27        |  |  |  |

## Matériel électrique

|                                                                                                                                             | 10-5-91                                               | Diff.                                          |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcatel-Alsthom SEE (ex-Signaux) Sénérale des caux Intertechnique Legrand Legrand Jyon, des caux Matra Merlin-Gerin Moulinex Radiotechnique | 791<br>3 770<br>599<br>245,90<br>514<br>132,80<br>525 | + 10<br>+ 37<br>+ 10<br>- 76<br>+ 15<br>- 6,60 | Alspi<br>Dassauff<br>De Dietri<br>Fives-Lill<br>Penhoët<br>Peugeot<br>SACJEM<br>Strafor, F<br>Valeo<br>Vallourec |
| SEB                                                                                                                                         | 1 645<br>482<br>158<br>622<br>346 30                  | - 16<br>+ 2,80<br>+ 2                          | VALEU                                                                                                            |

| Alimentation     |         |        |  |  |  |  |
|------------------|---------|--------|--|--|--|--|
|                  | 10-5-91 | Diff.  |  |  |  |  |
| Beghio-Say       | 662     | - 1    |  |  |  |  |
| Bongrain         | 2616    | + 36   |  |  |  |  |
| BSN              | 889     | + 10   |  |  |  |  |
| Сагтебоит        | I 998   | + 56   |  |  |  |  |
| Casino G., Perra | 141     | + 5,40 |  |  |  |  |
| Euromarché       | 4 168   | + 58   |  |  |  |  |
| Guyenne-Gasc     | 1 725   | - 24   |  |  |  |  |
| LYMH             | 3972    | + 3    |  |  |  |  |
| Occid. (Gle)     | 791     | + 17   |  |  |  |  |
| Olipar           | 279,50  | + 2,40 |  |  |  |  |
| PernRicard       | 1 238   | + 1    |  |  |  |  |
| Promodès         | 2090    | + 10   |  |  |  |  |
| Saint-Louis      | 1 434   | - ti   |  |  |  |  |
| Source Perrier   | 1 512   | + 9    |  |  |  |  |

# construction mécanique

| - 1   | ( (/LS 01 | •          | Diff.      |                   |                     | 7              | _        |
|-------|-----------|------------|------------|-------------------|---------------------|----------------|----------|
|       | 10-5-91   | ⊢          | Dir        |                   | 10-5-91             | ١.             | Diff.    |
| m     | 599       | +          | 14         | •                 |                     | <del> </del> − |          |
| naux) | 250,38    | +          | 18,40      | Alspi             | 403<br>489<br>1 549 | +              | . 8      |
| caux  | 2 640     | +          | LQ         | Dassault-Aviation | 469                 | (+             | 35       |
| £,    | I 047     | +          | 37         | De Dietrich       | 1 549               | +              | 29<br>30 |
|       | 79i       | +          | 10         | Fives-Lille       | 260<br>530 .<br>573 | +              | 30       |
|       | 3 770     | ļ-         | 76         | Penhott           | 530.                | !-             | 24       |
| x     | 599 -     | +          | 15         | Peugeot           | 573                 | +              | 4        |
|       | . 245,90  | -          | 6,60       | SAGEM             | 1 640               | 1-             | 20       |
|       | 514       | -          | 4          | Strafor, Facom    | 954                 | 1-             | 3        |
|       | 132,80    | +          | 8,40       | Valeo             | 456                 | <b>}</b> +     | 3        |
| uė    | 525       | +          | 8,40<br>48 | Vallourec         | 303,20              | ١+.            | 0,       |
|       | I 645     | -          | 15         |                   |                     |                |          |
| ique  | 482       | <b>!</b> - | 16         |                   |                     |                |          |
| - 1   | اصفا      |            | - 00       | <del></del>       |                     | _              | _        |

#### JRS LE PLUS ACTIVEMENT TRAITÉES AU RM (\*) Nbre de Val. en

|   |             | 1                 | 2400         | ∞p. (. )   |
|---|-------------|-------------------|--------------|------------|
|   |             | Alcatel Aisth     | 797 958      | 495 823 33 |
|   |             | Suez (C de)       | 1 370 566    | 476 088 63 |
|   |             | Elf-Aquitaine     | 1 168 198    | 390 609 34 |
| _ |             | Peugeot S.A       | 454 225      | 258 235 21 |
|   | Diff.       | Paribas Act. A.   | 533882       | 241 364 71 |
|   | <del></del> | LVMH              | 57012        | 225 459 17 |
|   | + 36        | Eaux (Gén.)       | 81 659       | 213 655 13 |
|   | + 10        | BSN               | 238051       | 208 781 95 |
|   | + 56        | Carrefour         | 119553       | 178 222 20 |
|   | + 5.40      | Lyon, Dumez       | 298 110      | 173 639 51 |
|   | + 58        | Saint-Gobain      | 379 040      | 172 643 67 |
|   | - 24        | UAP               | 289 821      | 162 232 12 |
|   | + 3         | Michelin B        | 1605892      | 155 496 17 |
| _ | + 17        | Total (F. petr.). |              | 141 620 05 |
| 0 | + 2,40      |                   |              |            |
|   | (+ <u>1</u> | (*) Du vendredi   | נועצו עשוו כ |            |

# DE COURS HEBDOMADAIRES

| Fives-Lille | Valents                                                                                                                               | Hawase<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valeurs                                                                                                                            | Basse                                                        | F                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
|             | Radioaccimique CSEE Moniser CGIP Plastic Omniana Casto. Dubois I Inmnob. Phenix Dassault Avizt. Cestem BHY Rockette (La) Prehinsy lad | + 126<br>+ 126<br>+ 126<br>+ 127<br>+ 127 | Union Créd. 88s. Matra. Berger SA. CDME Lab. R. Bellon. Lebon Cie. Mid Bank SA. Bail Equipment Legrand Ecco. Dessent Elec. Penholt | - 45<br>- 47<br>- 48<br>- 33<br>- 33<br>- 33<br>- 33<br>- 28 | 88 C C C C R S L |

# Métallurgie,

|                   | 10-5-91 | Diff.        |
|-------------------|---------|--------------|
| Alsoi             | 403     | + 8          |
| Dassault-Aviation | 489     | + 35         |
| De Dietrich       | 1 549   | + 29         |
| Fives-Lille       | 260     | + 36         |
| Penhoët           | 530 .   | <b>]</b> 24  |
| Peugeot           | 573     | <b>∫</b> + 4 |
| SAGEM             | 1 640   | _ 20         |
| trafor, Facom     | 954     | l- 3         |
| Valeo             | 456     | l+ ī         |
| Vallourec         | 303 20  | ه خا         |

| 13/0300      | 9/0 U00 0399                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 168 198    | 390 609 344                                                                                                                         |
| 454 225      | 258 235 211                                                                                                                         |
| 533 882      | 241 364 712                                                                                                                         |
| 57012        | 225 459 174                                                                                                                         |
| 81 659       | 213 655 139                                                                                                                         |
| 238051       | 208 781 951                                                                                                                         |
| 119553       | 178 222 206                                                                                                                         |
| 298 110      | 173 639 514                                                                                                                         |
| 379 040      | 172 643 676                                                                                                                         |
| 289 821      | 162 232 127                                                                                                                         |
| 1605892      | 155 496 172                                                                                                                         |
| 188 190      | 141 620 055                                                                                                                         |
| 3 mai 1991 : | m jendi 9 mai                                                                                                                       |
|              | 1 168 198<br>454 225<br>533 882<br>57 012<br>81 659<br>238 051<br>119 553<br>298 110<br>379 040<br>289 821<br>1 605 892<br>1 68 190 |

# MARCHÉ LIBRE DE L'OR

|                               | Cours<br>3-5-91  | Cours<br>10-5-91 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Or tin (Não est berre)        | 86 750<br>86 650 | 87 000<br>87 000 |
| Price française (20 fr.)      | 382              | 393              |
| e Plica française (10 fr.)    |                  | 406              |
| PRice striage (20 fr.)        | 381              | 383              |
| Phice letter (20 fr.)         | 379              | 382              |
| e Pièca tunisierne (20 ft.) . | 376              | 385              |
| Sourcesia                     | 477              | 492              |
| Souverake Elizabeth (1)       | 482              | 491              |
| Demi-soureain                 | 392              | 390              |
| Place de 20 dobies            | 2 100            | 2090             |
| - 10 dollers                  | 1 090            | 1 080            |
| e - 5 dollers                 | 580              | 600              |
| - 50 peace                    | 2 480<br>485     | 2 485            |
| - 10 foring                   | 460<br>296       | 482<br>398       |
| a - 5 miles                   | 280              | 280              |
|                               | 404              |                  |

Ces pièces d'or ne sont entées qu'à le si

# LES PLUS FORTES VARIATIONS

| 1                                                                    | Mines d'or 145,7 (c.14 | <del>(</del> 3, <i>5</i> ). |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| - 6,7<br>- 5,4<br>- 4,5                                              | Cot<br>3 m             | irs Cou<br>iai 10 m         |
| - 47<br>- 18<br>- 11<br>- 11<br>- 13<br>- 13<br>- 28<br>- 28<br>- 28 | Bowater   6.23         | 3,43<br>4,60<br>3,96        |
|                                                                      | , <del></del>          | , -,                        |

# rionda Motors 1 400 Matsushita Electric 1750 Mitsubishi Heavy 776 Sozy Corp.

#### Calme + 0.06 %

Après avoir progressé dans l'es-poir d'une prochaine baisse des taux d'intérêt, les valeurs ont annulé leurs gains vendredi sur des prises de bénéfices, lors d'une semaine comprenant seulement quatre séances, lundi étant férié (+ 0,06 %). Les investisseurs sont restés prudents dans l'attente du 17 mai, date de la publication de Vindies belte alle publication de l'indice britannique de l'inflation pour avril, qui devrait chuter de

2 points aux alentours de 6 %, Les commentaires prudents du gouverneur de la Banque d'Angleterre, M. Robin Leigh-Pemberton, sur le succès relatif de la politique de désinflation et un rapport pessi-miste de la Confédération des employeurs du bâtiment sur les perspectives d'une récession plus dure que prévue ont cependant limité les gains. Plusieurs augmentations de capital, dont les plus importantes ont été lancées par BBA Group pour 79 millions de livres et par le groupe de loisirs Granada pour 163 millions de livres, ont pesé sur le marché.

Indices «FT» du 10 mai: 100 valeurs 2 524,3 (c.2 522,7); 30 valeurs 1 974,5 (c.1 973,9); Fonds d'Etat 84,94 (c.84,88) et

| Millios & UF 143,7        | (C.143,              | )).                  |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
|                           | Cours<br>3 mai       | Cours<br>10 mai      |
| Bowater                   | 6,23<br>3,54<br>4,65 | 6.03<br>3.43<br>4.60 |
| Courtaulds De Beers Glaxo | 399<br>NC            | 3.96<br>13,50        |
| ICI                       | 15,20<br>10,98       | 15,10<br>11,12       |
| Shell                     | 5,26<br>7,39         | 5.24<br>7.30         |

#### FRANCFORT

#### **Tassement** - 0,69 %

La Bourse de Francfort s'est dépréciée cette semaine, où suite à la baisse des transactions, le niveau des cours est revenu à celui de fin avril. Les valeurs ont perdu en moyenne 0,69 %. La plupart des titres représentatifs ont cédé du terrain, laissant entrer le marché dans une phase de consolidation autour des 1 600 points de l'indice DAX. Le manque d'impulsion n'a pas encouragé les investisseurs, les-quels ont profité du jour de l'Ascension pour prolonger le week-end, entraînant ainsi une baisse sensible des commandes, ont précisé les analystes.

Le montant des transactions sur le marché des actions des huit places boursières de l'Allemagne ramené à quatre jours boursiers s'est ainsi réduit à 17,18 milliards de DM contre 22,80 milliards le

Indices du 10 mai : DAX 1 620,63 (c.1 631,84); Commerzbank 1 948,90 (c.1 963,30).

|     |              | Cours<br>3 mai | Cours<br>10 ma |
|-----|--------------|----------------|----------------|
|     | AEG          | 199.50         | 200.50         |
|     |              | 133.36         | 200,50         |
| -   | BASF         | 254,79         | 245,70         |
| 1   | 8ayer        | 283,90         | 289,60         |
|     | Commerzbank  | 268.50         | 265.26         |
| ١   | Deutschebank | 660            | 653.28         |
|     | Hoechst      | 268.30         | 260.70         |
| Į   | Karstadi     | 660            | 642,50         |
| ı   | Mannestnan   | 288.80         | 285.90         |
| - 1 |              |                |                |
| 1   | Siemens      | 610            | 608,90         |
| ı   | Volkswagen   | 371            | 366            |

Le Monde PUBLICITÉ FINANCIÈRE Ress.: 45-55-91-82, poste 4330

مبكنا من الاجل

Lueur

Berger sees

in Table 1

TO SEE

تعويد ساء

3.5 不利力会

→ 1 (1/2)

A 44 . . . .

NG . 43

er Breez

P 2

Sept Superior

4. 6224 1

1. Part 1957

100

Product Total

\* PE (CA)

1-2 -4

4.24

3月15年第二

ாடுக்கும் இது ம لينهو حالات ال

4 5 1 1 2

ciera id

A. Saile

of the light

**以外有关**。

\* WHEN !

HALLEY MA

Last. I Dead

and the second

· 1444 34

6-25 - J. 44-Ar &

· < 45-

- the r क्य किर्देशक 10,780, e. 74, **e** 2

7 7 77 وستالية مناسب ा । विशे**य**€ The second

- พระ to permitted e er berten Sen 

والمعافدة الأراب . . Die Stad و عا عد · 147 里月 · Ja As

2533H. 6484

الإستياد الم - 一种大学课 1177 数线点 ----\* \*\*\* \*\*\*\*

# CRÉDITS, CHANGES, GRANDS MARCHÉS

MARCHÉ INTERNATIONAL DES CAPITAUX

# Reprise des émissions en dollars?

nationale d'obligations en dollars est prévue pour ces prochains jours. Organisée par le groupe américain Citycorp, l'affaire, une opération de titrisation, porte sur 1,25 milliard de dollars. Destinée à âtre lancée simultanément. être lancée simultanément aux Etats-Unis et sur notre continent, elle est attendue avec quelque impatience car elle permettra de mesurer l'étendue de la demande dans le compartiment de la devise américaine. Si l'appétit des investisseurs est grand, l'obstacle que constitue la forme des titres sera aisément surmonté. Suivant les usages new-yorkais, ces titres devraient être nominatifs et non pas au porteur, comme c'est la coutume sur l'euromarché.

Jusqu'à la forte baisse des cours des fonds d'Etat américains, qui s'est produite le vendredi 10 mai. de façon surprenante, les spécialistes étaient nombreux à tabler sur une bonne tenue du marché du dollar. On avait, certes, pris note du peu de succès remporté par l'énorme adjudication d'obligations du Trésor américain le jour de l'Ascension. Mais les indica-tions dont on disposait sur l'euromarché aliaient toutes dans le même sens. Les investisseurs paraissaient prêts à répondre avec empressement aux nouveaux emprunts qui leur seraient propo-sés et qui leur assureraient des revenus réels élevés, déduction faite de l'inflation. En l'absence de nouvelles euro-émissions, on se tournait vers le marché secondaire pour constater que l'intérêt mani-festé par les prêteurs conduisait à un redressement quasi général des marchés qui séparent les rende-ments des obligations internationales en dollars de ceux des titres du gouvernement américain.

| 東京の中の大学 (1)

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

医额子病结体病 生工

· 李克斯·马斯基金 \*\*

52000

Pour ce qui est des titres en marks, le marché se ressent de l'imprécision et des contradictions des autorités allemandes au sujet du coût de l'unification. On sait qu'en plus du gouvernement de Bonn et des Lander, plusieurs établissements publics jouent, dans ce contexte, un rôle de premier plan. Celui qui s'occupe de la privatisation des entreprises d'Etat d'Allemagne de l'Est, la Trenhandanstalt, est actuellement très en vue. Pour mener à bien ses tâches, cet organisme doit recourir à l'emprunt. Jusqu'à ces derniers jours, l'ampleur de son endettement ne constituait pas un facteur d'inquié-

dans un cadre bien précis. En tout, il ne devait pas dépasser 25 mil-liards de marks et les fonds levés devaient être remboursés au plus tard le 31 décembre 1995. Or, l'une et l'autre de ces limites qui, croyait-on, étaient imposées par le traité d'unification de la République fédérale et de la République démocratique allemande, viennent

#### Contradictions allemandes

Les spécialistes ont appris la nouvelle vendredi, au lendemain de l'Ascension, en prenant connais-sance des informations fournies à l'occasion du programme de deux milliards de marks de billets de trésorerie qui vient d'être mis sur pied pour la Treuhandanstait. Le prospectus précise que le ministre des finances de Boun admet désormais que cet organisme bénéficie de crédits dont l'échéance sera plus lointaine que la fin de 1995. En outre, si la situation se modifiait de façon fondamentale, le même ministre pourrait accepter que le plafond de 25 milliards soit

Dans ces conditions, qui renforcent la crainte d'une remontée du niveau de l'intérêt outre-Rhin, les émetteurs étrangers hésitent à lancer des emprunts de type classique en marks. Le compartiment alle-mand doit, pour l'instant, l'essentiel de son animation à des débiteurs japonais qui assortissent à leurs obligations des bons de souscription d'actions ou warrants. Les opérations de ce type se multi-plient et leurs montants ont tendance à augmenter. La plus impor-tante a vu le jour en avril. Elle porte sur 500 millions de marks. La prochaine, prévue pour cette semaine, pourrait être plus volumineuse encore. Il est question de 600 millions de marks. Dans l'en-semble, les nombreuses émissions de ce type, lancées ces derniers mois en marks, ont bénéficié d'un fort bon accueil auprès des inveseurs. La plupart figurent même parmi les grandes réussites de l'an-née. Toutefois, à mesure que les montants augmentent, l'enthousiasme paraît diminuer. Les cours des opérations de taille raisonnable se négocient toujours au-dessus de leur prix d'émission, mais les plus grandes sont plus difficiles.

Cette évolution pourrait bien renforcer la tendance des importatude car toutes les assurances sem- teurs japonais à reprendre en blaient données qu'il soit contenu masse le chemin du marché suisse

qu'ils ne fréquentent plus guère depuis quelques mois. Il y a, certes, d'autres raisons qui pourraient les inciter à revenir en Suisse, parmi lesquelles celles qui tiennent au coût des opérations pèsent d'un très grand poids. Dans leur grande majorité, les entreprises japonaises qui lancent de telles transactions ne cherchent pas à se procurer des fonds en devises. Leur but est, en réalité, d'obtenir des fonds en yens en louant des contrats d'échange. Il leur est pos-sible d'aboutir dans leur monnaie nationale à des résultats bien meilleurs que s'ils s'adressaient directement au marché de Tokyo. Durant les quatre premiers mois de l'année, le détour par le marché allemand leur était particulièrement avantageux. La situation semble s'être modifiée en faveur du marché suisse où, pour la première fois depuis trois mois, une entreprise nippone vient d'émettre des obligations munies de warrants.

مكنا من الاحل

On estime qu'à partir de sa tran-saction de 100 millions de francs suisses, et d'une durée de sept ans, Tasaki Shinju, une société de l'industrie perlière, a pu obtenir des fonds en yens qu'elle n'aura à rémunérer qu'à environ 4,10 % l'an. L'opération, dirigée par la Banque du Gothard, s'est avérée bien moins onéreuse qu'une transaction comparable, émise le même iour en marks, et oui revient à son débiteur, une entreprise chimique du groupe Sumitomo, à plus

Parmi les emprunteurs français qui ont sollicité l'euromarché, ces derniers jours, la Compagnie ban-caire et le Crédit local ont mis à profit les très bonnes dispositions des compartiments du dollar canadien et de la lire italienne. Leurs transactions, l'une dirigée par Hambros, l'autre par Istituto Ban-cario San Paolo, n'ont eu aucune difficulté à trouver preneur. Toutes deux font l'obiet d'un contrat de swap aux termes duquel les émetteurs disposent de fonds en dollars américains ou'il leur faut rémunérer à taux variable à des conditions très avantageuses pour eux. Le Crédit local n'aura finalement à servir ou'un intérêt d'une vingtaine de points de base inférieur au Libor. Le même établissement a obtenu un résultat du même ordre. partir d'un second emprunt libellé en francs suisses, qui était placé sous la direction de Paribas.

CHRISTOPHE VETTER

#### **DEVISES ET OR**

# C'est la faute à la peseta

Si la Banque de France n'abaisse pas à nouveau ses taux directeurs, c'est, en principe, à cause de la peseta, qui caracole en tête du sys-tème monétaire européen. Sa vigueur intempestive, on le sait, doit tout, ou presque tout, à des taux d'intérêt assassins, maintenus à un niveau compris entre 12 % et 13 % par une Banque d'Espagne soucieuse de lutter contre une inflation encore trop forte.

Il faut ajouter la persistance d'un flux continu d'investissements strangers en Espagne, qui se tra-duisent par des achats nourris de monnaie locale.

Une telle vigueur n'est pas sans inconvénients. Le premier ministre espagnol, M. Felipe Gonzalez, n'at-il pas déclaré cette semaine à Londres que le taux de change de la peseta était trop élevé et que cela affectait les exportations de la péniosule Ibérique?

Fort bien : chacun sait que la seta est notoirement surévaluée. Mais M. Gonzalez a ajouté que son pays maintiendra les mesures d'austérité actuelles, même en cas de baisse de l'inflation, ce qui signifie que le lover de l'argent à court terme restera élevé à Madrid et donc que la peseta continuera à tenir la tête du système monétaire européen, avec pour conséquence de gêner les autres devises, notamment le franc français qui se trouve en queue. Comprenne qui DOUITA!

L'excuse espagnole a'est pas la des priorités, une « priorité absoseule pour la Banque de France, où on a toujours l'œil sur la grande référence, à savoir le cours du mark à Paris. A 3,3840 F, ce cours n'est ni mauvais ni glorieux, mais

blement au second semestre, les vœux de la Banque de France seraient comblés, à défaut de ceux de la Banque fédérale d'Allemagne. A Francfort, en effet, les dirigeants de la Banque centrale et les membres du gouvernement ne sont pas très heureux des angmentations de salaire obtenues par les syndicats d'outre-Rhin susceptibles, selon eux, de renforcer les tensions inflationnistes. Ainsi celui, très puissant, de la métallurgie IG Metali a obtenu, cette semaine, une majoration de 6,7 %, alors que le patronat ne voulait accorder qu'un maximum de 4 %. Rappelons que les fonctionnaires et les ouvriers du bâtiment ont déjà obtenu des augmentations similaires.

Dans ces conditions, le ministre de l'économie, M. Jurgen Moellemana, a réaffirmé que la stabilité du mark devrait être placée en tête

un refrain que l'on risque d'enten-dre souvent dans les mois qui vien-nent. Sur le front du dollar, très il pourrait être meilleur, c'est-à-dire un peu plus bas. Rappelons calme en raison des fêtes chômées un peu partout dans le monde - anniversaire de la victoire et que le cours pivot de la devise alle-mande à Paris est de 3,3538 et que Ascension – les cours se sont prati-quement maintenus, légèrement cette devise est revenue aux aleninférieurs à ceux de la semaine pré-cédente, aux environs de 1,73 DM tours de 3,37 F il y a quinze jours à peine. Si, toutefois, le rythme de l'infla-5.89 F. tion en Allemagne devenait supé-rieur au taux français, très proba-

dent Bush affectait très temporairement la devise américaine. Par la suite, les milieux financiers inter-nationaux attendaient la publication des variations des prix de gros aux Etats-Unis pour le mois d'avril, les analystes tablant sur une augmentation de 0.2 % hors alimentation et énergie. Les pronostics ayant été vérifiés vendredi après-midi, les marchés des changes sont restés de marbre. En ce qui concerne l'économie américaine, dont l'évolution dans les prochains mois reste encore bien aléatoire, on peut noter que les nouvelles demandes d'indemnités de chômage ont encore diminué

lue», a-t-il même précisé, lors

d'une visite aux Etats-Unis. C'est

et 5,85 F contre 1,74 DM et

Lundi, l'indisposition du prési-

FRANÇOIS RENARD



#### COURS MOYENS DE CLOTURE DU 6 MAI AU 10 MAI 1991 (La ligne inférieure donne ceux de la semaine précèdente.)

| PLACE          | Livre   | \$ E.U. | Franc<br>français | Franc<br>suisse | D.mark   | Franc<br>beige | Florin   | Lire<br>italienns |
|----------------|---------|---------|-------------------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------------|
| New-York       | 1,7245  |         | 17,1526           | 68,6342         | 58,0383  | 2,8224         | 51,5065  | 0,9784            |
| HOW I WIE      | L,6990  | -       | 16,9736           | 68,9840         | 57,4547  | 1,7925         | 50,9943  | 0,0776            |
| Paris          | 10,8538 | 5,8300  | -                 | 400,1378        | 338,36   | 16,4550        | 300,28   | 4,5725            |
|                | 16,0896 | 5,8915  | _                 | 400,64          | 338,49   | 16,4521        | 308,43   | 4,5741            |
| Zurich         | 2,5126  | 1,4570  | 24,9914           |                 | 84,5618  | 41123          | 75,6451  | 1,1427            |
|                | 2,4987  | 1,4705  | 24,9680           | -               | 84,4872  | 4,1063         | 74,9872  | 1,1417            |
| Franciort      | 2,9713  | 1,7238  | 29,5540           | 118,2560        |          | 4,8631         | 88,7458  | 1,3513            |
|                | 2,9571  | 1,7405  | 29,5429           | 118,36          | ļ        | 4,8503         | 88,7557  | 1,3513            |
| Bruxelles      | 61,0990 | 35,43   | 6,8771            | 24,3170         | 20,5629  |                | 18,2487  | 2,7788            |
| (1 mmm)        | 60,8411 | 35,81   | 6,0782            | 24,3522         | 20,5745  | -              | 18,261   | 2,7882            |
| Amsterdam      | 3,3481  | 1,9415  | 33,3919           | 1,3325          | 112,68   | 5,1798         |          | 1,5227            |
| ACTION AND IT  | 3,3317  | 1,9618  | 33,2856           | 1,3335          | 112,66   | 5,4761         |          | 1,5225            |
|                | 2198,73 | 1275    | 218,6960          | 875,6850        | 739,9888 | 35,9864        | 656.7080 | J -               |
| <b>Viles</b> , | 2188.31 | 1288    | 218,62            | 875,89          | 740,01   | 35,9676        | 656,80   | =                 |
| Takyo          | 238,93  | 138,55  | 23,7658           | 95,0926         | 80,4120  | 3,9105         | 71,3623  | 0,1086            |
| I CAN PO       | 235,56  | 138,65  | 23,5338           | 94,2876         | 79,6610  | 3,8718         | 70,7037  | 0,1076            |

A Paris, 100 yens étaient cotés, le vendredi 10 mai, 4,2078 F contre 4,2492 F le vendredi 3 mai.

## **MATIÈRES PREMIÈRES**

# Lueur sur l'étain

Enfin une lueur sur l'étain! Après plusieurs mois de forte déprime, due au gonflement des stocks et au manque de discipline des exportateurs brésiliens et chinois, le métal s'est quelque peu raffermi. En février, les cours étaient tombés à 5 538 dollars la tonne, retrouvant leur plus bas niveau depuis juin 1989, lors de la reprise des cotations à Londres. Ces jours derniers, la tonne s'échangeait autour de 5 770 dollars, et les courtiers britanniques de la firme culièrement optimistes : d'après leurs estimations, les prix remonteront à 6 500 livres dans les six prochains moins, pour culminer à 7 500 livres d'ici une année. Les courtiers considèrent qu'au niveau actuel des cours, 60 % de la production mondiale sont produits dans des conditions non économi-

D'après les experts, une certaine reprise de la consommation et un meilleur contrôle de l'offre devraient permettre aux stocks de se contracter sensiblement en 1991. Ils passeraient ainsi de 45 700 tonnes (fin 1990) à 32 700 tonnes, grâce en particulier à la mise en vigueur des quotas à l'exportation des membres de l'ATPC (Association des pays producteurs d'étain), à savoir l'Australie, la Bolivie, l'Indonésie, la Malaisie, le Nigéria, la Thailande

Le Brésil s'est pour sa part engagé à diminuer sa production, comme semble le confirmer sa décision, prise début mai, de fermer l'une de ses principales mines du Minas Gerais. Le gouvernement de Brasilia a en effet interdit à cette unité en service depuis un an d'exporter sa production de l'ordre de 100 tonnes par mois. En réalité, les autorités brésiliennes ont voulu sanctionner tous les mineurs qui exploitent les réserves nationales d'étain sans détenir de droits en

()

bonne et due forme. Cette mesure aura pour effet indirect de réduire les exportations brésiliennes, même si un circuit de contrebande (transitant par la Bolivie) continue de prospérer, 15 000 à 20 000 tonnes « sortant » illégale-

#### Baisse de la consommation

« Le marché de l'étain a trouvé quelques sources d'espoir », écrit le rapport Cyclope (paru chez Econo-mica) dans sa livraison de 1991. « L'offre de métal de première fusion s'est nettement ralentie au deuxième semestre, conséquence directe de la crise du Golfe et de l'envol des prix du gazole. De la Malaisie à l'Indonésie, en passant par la Bolivie ou le Zaîre, la renta-bilité des mines a été mise à mal et des exploitations comme Tambang Timah, la plus grande mine d'étain du mande, ont terminé l'année en dessous de leur point mort. Les courtiers s'attendent à une réduction de l'offre de l'ordre de 5 % en 1991 ».

ll n'est pas certain en revanche que cet assainissement suffira à contrecarrer une baisse de la consommation qui paraît dans l'avenir inéluctable. Bien sûr, les professionnels fondent quelques espoirs dans la montée des préoccupations écologiques qui pourraient rendre à l'emballage d'étain quelque lustre face à l'aluminium ou au capsulage à base de plomb. Il reste que la couche d'étain dans le fer-blanc a tendance à diminuer (sauf dans les pays en développement où les conditions climatiques imposent une plus grande protection), le fer-blanc étant lui-même concurrencé par les plastiques ou d'autres métaux.

Depuis le krach de l'étain de 1985, et malgré les tentatives des producteurs de réguler leurs interventions sur le marché, le métal

blanc n'a pas retrouvé ses fastes d'autrefois. Production du tiersmonde par excellence, l'étain met aux prises deux zones géographiques distinctes, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, l'URSS s'intercalant au cinquième rang mondial Conscients de la nécessité de faire front, les principaux producteurs ont cependant peu de points communs, leurs coûts d'extraction se différenciant sensiblement selon que leurs gisements sont souterrains, à ciel ouvert ou alluvionnaires. Tous les pays ne sont en outre pas tributaires à même hauteur de l'étain pour leurs recettes en devises. Ce manque de cohésion ne met aucun producteur à l'abri d'une rechute des prix, malgré la fermeture progressive des exploitations marginales et des amorces de privatisations en Bolivie.

**ERIC FOTTORINO** 

| PRODUITS               | COURS DU 10-5  |
|------------------------|----------------|
| Cuivre h. g. (Louises) | I 475 (+ 98)   |
| Trois mois             | Livres/tonne   |
| Aleminium (Loubes)     | 1 355 (+ 13)   |
| Trois mois             | Dollars/tonne  |
| Nickel (Loades)        | 8 685 (- 165)  |
| Trois mois             | Dollars/tonne  |
| Sucre (Pais)           | 270,7 (+ 1,7)  |
| Août                   | Dollars/tonne  |
| Café (Londes)          | 528 (= 16)     |
| Juillet                | Livres/tonne   |
| Cucao (New-York)       | 988 (- 5)      |
| Juillet                | Dollars/tonne  |
| Blé (Chicago)          | 287 (+ 10)     |
| Juillet                | Cents/boisseau |
| Mais (Chicago)         | 246 (+ 0,8)    |
| Juillet                | Cents/boisseau |
| Soje (Chicago)         | 171,5 (- 2,4)  |

Le chiffre entre parenthèses indique la variation d'une semaine sur l'autre.

#### MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

# Baissera, baissera pas?

tout depuis la diminution du taux d'escompte de la Réserve fédérale aux Etats-Unis, ramené mardi 30 avril de 6 % à 5,5 %, les milieux financiers français spéculent sur un nouvel abaissement des tanx direc-teurs de la banque de France, qui étaient revenus, le 18 mars, de 9,25 % à 9 % pour les adjudications, restant maintenus à 10 % pour les pensions à 7-10 jours. Cet abaisse ment se heurte, pour l'instant, à des obstacles extérieurs : la vigueur excessive de la peseta espagnole, et, peut-être, la tenue insuffisante du franc français vis-à-vis du mark (voir la rubrique devises et or).

Reste que l'économie française est en pleine décélération, et que la demande de crédits fléchit nettement, sa progression revenant d'un rythme de 11 % à 12 % l'an dernier à 9 % en janvier, et sans doute moins à l'heure actuelle. Sans aller jusqu'à imiter les Etats-Unis, où les taux d'intérêt réels (hors inflation) des interventions de la Réserve fédérale sont désormais voisins de zéro (5,50 % sur les federal funds pour un rythme de hausse des prix un peu supérieur à 5 %), on peut estimer que les 5 à 6 points « réels » subis par l'économie française vont se révéler ravageurs à moyen terme, surtout pour les petites et moyennes entre-

Ne pouvant accéder au marché des billets de trésorerie (un peu plus de 9 %), ni obtenir des concours autour du marché interbancaire (également un peu plus de 9 %), comme le font les grandes entreprises, ces PME paient leurs découverts bancaires ou l'escompte de leurs traites à des taux compris entre 12 % et 15 %, ce qui constitue, toujours en « réel », un record historique bien peu enviable ni souhaitable.

M. Pierre Bérégovoy, le ministre des finances, en est bien convaincu, laissant entendre qu'une diminution des taux directeurs de la banque de France n'est pas à exclure dans un avenir plus ou moins proche, ce qui entretient les espoirs du marché. Il n'est pas impossible que ces espoirs soient satisfaits d'ici à la fin du mois, surtout si la banque d'Angleterre abaisse à nouveau son taux d'es-

En Allemagne, le ton est plus que jamais à la fermeté, deux membres du conseil d'administration de la banque fédérale en ont donné la preuve cette semaine. M. Norbert Kloten, président de la banque cen-trale de Bade-Wurtemberg, a déclaré qu'aucune baisse des taux n'était prévue pour l'instant, propos confirmés par M. Lothar Muller, président de la banque centrale de Bavière, pour qui «il n'y a pas de place pour des réductions de toux d'intérêt».

A ses yeux, les récents accords salariaux en Allemagne sont de nature à peser sur les prix, l'inflation pouvant se situer entre 3,5 % et 4 % à la fin de l'année. En attendant, la Banque fédérale a maintenu à 8,6 % ses pensions à court terme, tandis que l'Etat plaçait deux emprunts de 10 milliards de marks au total (34 milliards de francs) aux alentours

#### Une adjudication décevante

Aux Etats-Unis, les marchés n'ont guère été satisfaits par les résultats, jugés décevants, de l'adjudication trimestrielle de bons du Trésor, pour un montant record de 37 milliards de dollars. Les souscripteurs, contrairement aux attentes, ne se sont pas précipités, notamment sur les bons à trente ans, l'emprunt-phare, avec 17,35 milliards de dollars sculement de soumissions pour un montant adjugé de 11,75 milliards de dollars. Peut-être ont-ils été impressionnés par l'ampleur du déficit budgétaire à combler cette année (275 à 300 milliards de dollars), qui obligera le Tré-sor à maintenir des taux élevés dans l'avenir ou, peut-être, à consentir une majoration éventuelle, ce qui ne contribue pas à stimuler les souscrip-

Toutes ces indications, et notamment l'absence de toute initiative par la Banque de France, ont pese sur les cours du MATIF, qui ont cédé un peu de terrain, revenant de 107,10 à moins de 106,60 avant de se raffermir, en fin de semaine, un peu endessous de 107. Le rendement de l'OAT dix ans s'est un peu tendu à

compte, comme la rumeur en courait à Londres à la veille du week-end. 8,81 % contre 8,75 % la semaine der-nière. Sur le front des émissions oblinière. Sur le front des émissions obligataires, enfin, on jouait relâche cette semaine, les opérateurs ayant pratiquement déserte Paris à l'occasion des fêtes chômées. Les performances des emprunts français, c'est-à-dire la variation de leurs cours, le rendement s'ajoutant au capital, se sont nettement améliorées ces temps-ci.

Selon l'indicateur établi par le Crédit lyonnais, qui retrace l'évolution d'un portefeuille de cinq grands emprunts d'Etat – les OAT 9,50 % juin 1998, 8,125 % mai 1999, 8,50 % mars 2000, 10 % mai 2000 et 9,50 % janvier 2001 - la progression a été de 15,29 % sur seize mois, du 31 décembre 1989 au 30 avril 1991. Sur cette période, le rendement de ces emprunts, en coupon couru, s'est établi aux environs de 13 % (un an et quatre mois sur une moyenne un peu inférieure à 10 % l'an), une progression de 3 % a été enregistrée en capital, grâce à la baisse des rendements. Ces derniers sont revenus de 9,33 % le 31 décembre 1989 à 8,85 % le 30 avril 1991, soit près d'un demi-point, après avoir, il est vrai, poussé des pointes à plus de 10,50 %, notamment à l'automne 1990, fors de l'éclatement de la crise du Golfe.

On le sait, lorsque les rendements des titres à revenu fixe baissent, les cours de ces titres, précédemment émis à un taux plus élevé, montent, puisqu'il en faut une quantité moindre pour offrir la nouvelle rémunéra-tion au marché. Inversement, lorsque les rendements montent, les cours baissent. Un tel phénomène explique que, sur le seul mois d'avril 1991, la que, sur le seul mois d'avril 1991, la progression de l'indice ait atteint 2,33 %, soit 26,76 % sur une base annuelle. Sur ces 2,33 %, le coupon pour un douzième d'année représente 0,72 %, et le reste la hausse des cours, provoquée par une diminution appréciable des rendements pendant ce même mois d'avril. Un tel phénomène se répercute, en partie, sur les résultats des SICAV. Elles gagnent de 1,25 % à 1,30 % en avril pour les obligataires, qui, cette fois-ci, dépas-sent les SICAV monétaires (0,81 %), ces dernières progressant toutefois de 9,73 % sur un an, tout juste dernière les obligations (+ 10,08 %).

La réduction des déséquilibres courants est sur le point de s'achever, mais « la décrue des taux d'in térêt qu'elle contribue à favoriser continuera à marquer les prochains trimestres », estime l'OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques) dans sa dernière lettre de conjoncture.

L'OFCE écrit qu'« un retournement de tendance à la hausse motivé par la reapparition d'une demande mondiale de capitaux rapidement croissante ne semble pas susceptible de se produire avant l'été 1992 ». L'étude note encore que la contraction du déficit amé-ricain, entamée en 1987 (le déficit est passé de 150 milliards de dollars cette année-là à 50 milliards à l'été 1990) va atteindre son maximum au cours des prochains mois Ainsi la balance courante des Etats-Unis pourrait n'être que légèrement déficitaire cette année. Si enfin la diminution de l'excédent japonais risque de prendre fin, celle de la balance courante allemande devrait se poursuivre, conclut l'OFCE.

LESSENTIEL

DATES

ll y a dix ans, l'attentat contre

ÉTRANGER

Suisse et CEE Une option « prioritaire » : l'étude de l'adhésion à la Communauté... 3 La situation en Arménie La tension a diminué, en dépit

Monarchistes en Roumanie Les partisans du roi Michel ont

POLITIQUE

Le nouveau statut de la Corse Le Conseil constitutionnel. un

André Laurens .

gardien de plus en plus vigilant 8 Livres politiques La constance et le relatif », pa

SOCIÉTÉ

Jean-Paul II au Portugal En visite à Lisbonne et à Fatima, le pape a célébré le passé missionnaire du Portugal ...... 9

CULTURE

Festival de Cannes L'Assessin du tsar, du Soviétique

Chakhnazarov ; portrait de Nanni Moretti, producteur et acteur du Porteur de serviette, satire de la vie politique italienne ; Jacquot de Nantes, film souvenir d'Agnès Varda sur Jacques Demy ; Proof, premier long métrage de l'Austra-lienne Jocelyn Moorhouse...... 10

HEURES LOCALES

 Toulouse se greffe un nouve cœur • Wazemmes veut garder ses pauvres • Poubelles transpa-rentes dans l'Essonne • La difficile coopération pyrénéenne

ÉCONOMIE

La progression des dépenses de santé En l'an 2000, de 8,9 % à 10,3 %

Les privatisations dans l'ex-RDA 1 600 entreprises publiques sur 8 000 ont déjà été vendues .. 17 Revue des valeurs...... 18 Changes, Crédits

Services

Grands marchés ..

Abonnements Météorologie Mots croisés Télévision. La télématique du Monde :

3615 LEMONDE 3615 LM

Le auméro da « Monde » daté 11 mai 1991 été tiré à 479 007 exemplaires NÉPAL: les élections générales du 12 mai

# La première épreuve d'une jeune monarchie constitutionnelle

Pour la première fois depuis trente-deux ans, onze millions d'électeurs népalais sont appelés aux urnes pour désigner les 205 membres de la Chambre des représentants. Après la victoire du Mouvement pour la démocratie, en avril 1990, et la transformation du royaume en monarchie constitutionnelle, ce scrutin met le multipartisme à

**NEW-DEHLI** 

de notre correspondant en Asie du Sud

Les élections du dimanche 12 mai succèdent à celles de février... 1959. Entre-temps, le Népal a connu une monarchie absolue, symbolisée par le système du « panchayat », une structure politico-administrative traditionnelle, renforcée par l'interdiction des partis politiques.

En avril 1990, le roi Birendra la avait du s'incliner devant la pression populaire. Dans les rues de Katmandou, les affrontements furent sanglants, mettant aux prises des forces de l'ordre fidèles à la royauté et une population sensible à la contagion du « vent de la liberté» qui soufflait sur les pays de l'Est. Les instigateurs du Mouvement pour la démocratie, le Congrès népalais et une myriade d'organisations communiste vernent depuis, cahin-caha, le royaume himalayen.

En réalité, l'alliance nouée entre les chefs du Congrès et ceux des partis a marxistes-léninistes » était de circonstance. Cette unité, forgée par le souhait commun de mettre un terme à la toute-puissance d'un roi qui incarne, sur terre, le dieu Vishnou, n'a pas tardé à se lézarder et la campagne électorale a accru ces divergences.

Le Congrès népalais est incontestablement la formation politique la plus « légitime ». Formée à Calcutta, en Inde, dans les années 50, elle dispose d'une représentativité à l'échelle nationale. Mais, long-temps écarté du pouvoir, le Congrès soufire d'une organisation très faible et de conflits de personne. En cas de victoire, son secrétaire général, M. G. P. Koi-rala, se verrait bien prendre la succession de M. Bhattarai, mais celui-ci n'a pas l'intention de quit-ter si vite le pouvoir.

> La question indienne

Les communistes, qui ont joué un rôle moteur dans la mobilisa-tion des «forces démocratiques», sont, de leur côté, handicapés par leur incapacité à se regrouper, la plupart du temps en raison de que-relles doctrinales (les marxistes – léninistes ou non - s'opposant aux maoîstes, etc.). Leur plus impor-tante formation est le PC-UML (marxiste-léniniste), représenté au gouvernement par plusieurs minis-tres, dont M∞ Shahana Pradhan, ministre de l'industrie et du com-merce. Comme le Congrès, mais de façon beaucoup moins réaliste, le PC-UML vise la majorité absolue. Bien que l'issue du scrutin soit incertaine, le Congrès sera peut-être contraint de former un nouveau gouvernement de coalition, et tente avec ses turbulents alliés.

Les partisans de l' « ancien régime », c'est-à-dire du roi, ont fait une campagne active, du moins lorsque les manifestations de violence électorale ne les obligeaient pas à une certaine retenue. Deux anciens premiers ministres du souverain, MM. Surya Bahadur Thapa et Lokendra Bahadur Chand, ont formé chacun un parti dont le nom est identique -, le Parti national democratique (NDP) ...

Dans son palais, Birendra Is ne dit mot, mais il est clair qu'il soutient ses anciens premiers ministres et que ceux-ci disposent de fonds importants. Le roi est apparemment un monarque sans pouvoir. Mais l'armée népalaise, forte de 35 000 hommes, et, dans une moindre mesure, les forces de police lui sont fidèles. Si d'aven-ture cette première consultation électorale tournait mal, qui sait si Sa majesté n'interviendrait pas, pour « sauver la démocratie »?

Des considérations géographiques et ethniques viennent compli-quer l'éventail politique. Dans la région de plaines du Teral (où vit 38 % de la population), frontalière avec l'Inde, le parti Sadbhavna fait campagne en faveur d'un rapprochement avec le grand voisin. Comme prévu, la question

confirmé, vendredi 10 mai, l'arres-tation récente au Vietnam d'un

ressortissant français accusé, selon

la presse vietnamienne, d'avoir

tourné en fraude un film au

contenu « falsifiant la situation au

Vietnam et suscitant l'opposition ».

Hanoï est au courant de ce cas et

est en contact avec le ministère des

assaires errangères sur place », a-t-on indiqué au Quai d'Orsay.

Les ménages souhaitant acheter

des logements anciens pourront

désormais hépéficier, même sans

procéder à des travaux d'améliora-

tion, des prêts conventionnés dis-

tribués par les établissements de

sonnalisée au logement (APL), a

indiqué le 10 mai le ministère de

l'équipement, du logement, des

C'est le sens, soulignent les ser-

vices de M. Louis Besson, de

transports et de la mer.

crédit et ouvrant droit à l'aide per-

«L'ambassade de France à

éléctorale, les communistes ayant joué à fond la carte de l'anti-indianisme latent de la population. Celui-ci est très ancien (les Népalais n'oublient pas que l'ancien royaume du Sikkim a été absorbé par l'Inde) et s'est renforcé depuis que New Delhi a imposé, en mars 1989, un blocus économique à son

petit voisin. Les communistes insinuent que le Congrès va « vendre le pays » à l'Inde, prenant prétexte des liens très étroits qui existent entre le Congrès népalais des partis politiques indiens (le Congrès-l'et le Janata Dal) et le premier ministre Ini-même, M. Chandra Shekhar. Bien que les communistes aient, eux aussi, des contacts avec leurs homologues de l'Etat du Bengale, l'argument porte.

Les Népalais ont, pourtant, pen de raisons de se déterminer en fonction des promesses électorales des partis. Seuls 36 % d'entre eux sont alphabétisés, et les programmes qui leur sont proposés sont semblables : il est question notamment de la transformation du royaume hindou en une sorte de « Suisse himalayenne », avec des « trains électriques » qui per-mettraient d'ouvrir au développement les vailées inaccessibles et

tien avec un responsable du service

de contre-espionnage, révélant l'ar-restation récente d'un « Vietna-

mien résidant en France», pré-

nommé Bernard. Il s'agirait, selon

des sources bien informées à Paris,

de M. Bernard Gesbert, réalisateur

de télévision, en séjour au Vietnam

où il prépare un scénario de film.

Son épouse a indiqué être sans

nouvelles de lui depuis deux

loi relatif aux sociétés anonymes

de crédit immobilier qui a été

adopté le 7 mai par l'Assemblée

Jusqu'ici, l'APL était réservée,

pour ce qui concerne l'accession à la propriété, aux opérations de

construction neuve on aux acquisi-

tions accompagnées d'un montant

minimal de travaux. Pour le minis-

tre, M. Besson, « la possibilité d'ac-

cèder à la propriété constitue un élé-ment essentiel de la liberté de choix »

qui doit pouvoir s'effectuer « aussi blen dans le neuf que dans l'ancien »

VIETNAM

Le ministère français des affaires Les trois grands quotidiens de

semaines.

Un amendement du gouvernement

Les acquéreurs de logements anciens

pourront toucher

l'aide personnalisée au logement

nationale.

LAURENT ZECCHINI

Devant les menaces de famine

## Un appel de M. Perez de Cuellar en faveur de l'Afrique

M. Javier Perez de Cueller, a lancá, vendredi 10 mai, un appel pressant pour une aide d'urgence à l'Afrique, afin d'éviter « des pertes en vies humaines se chiffrant par centaines de milliers ». En 1991, on estime à trente millions le nombre d'Africains qui auront besoin de secours alimentaires d'urgence, mais aussi d'aide en médicaments, abris, eau salubre et alimentation complémentaire pour les enfants, a souligné M. Perez de Cuellar.

L'affet combiné de mauvaises récoltes, de guerres civiles et de l'exode de vastes populations réfugiées ou déplacées fait qu'e on est à nouveau témoin d'une détresse que seule pout atténuer l'assistance de la communauté internationale». a-t-il affirmé. Outre les cas tragiques du Soudan et de l'Ethiopie, roû la situation est critique», l'approvisionnement continue d'être entravé par la guerre en Angola, au Liberia, au Mozambique et en

Selon le Programme atimentaire mondial (PAM), il manque au moins 1,8 million de tonnes de nourriture - évaluées à 906 miltions de dollars - pour faire face. Dans le secteur non alimentaire,

Le secrétaire général de l'ONU, l'UNICEF indique qu'il faudrait disposer de 110 millions de dollars pour venir en aide aux dix pays africains les plus touches.

A ce déficit du volume de l'aide, s'ajoutent des carences d'ordre organisationnel. C'est en tout cas l'avis d'un haut responsable de l'ONU, M. Antoine Bianca, directeur général pour le développement et la coopération internationale des Nations unies, qui a estimé, vendredi, lors d'une conférence à Pékin (Chine), que la récente participation de l'ONU à des opérations humanitaires dans le Golfe et au Libérie aveit montré el'imperfection des réponses au coup par coup » et « le besoin d'une meilleure coordination et d'une meilleure préparations.

De son côté, le ministre allemand des affaires étrangères, M. Hans Dietrich Gensher, vient de proposer que l'ONU crée un nouveau poste de secrétaire général adjoint, chargé de coordonner, de façon permanente, les aides d'argence, afin de rendre plus rapides et efficaces les opérations de secours lors de catastrophes naturalies, comme calle qui frappe aujourd'hui le Bangladesh. ~ (AFP.)

Fondateur du groupe lunetier

#### Le Quai d'Orsay confirme implicitement M. Christian Dalloz se tue dans un accident l'arrestation d'un cinéaste français de la route

M. Christian Dalloz, président et fondateur du groupe de verres optiques et de l'unettes de protec-tion Dalloz, s'est tué en début de semaine dans un accident de la route, dans le Jura.

Agé de soixante ans, il avait fondé sa société en octobre 1957 à Saint-Claude. Après s'être consacré jusque dans les années 70 à la sous-traitance de pièces en matière plastique injectée, notamment pour l'industrie horlogère, M. Christian Dalloz s'était orienté, il y a dix ans, vers le secteur lunetier en mettant au point des verres à base de polycarbonate injecté.

Dalloz SA avait été introduite au second marché de la Bourse de Lyon en janvier 1986. Son capital est détenu à 58 % par le holding Financière Christian Dalloz, dont M. Dalloz et son épouse possédent 61 % des parts. Mª Dalloz devient l'actionnaire majoritaire de ce hol-ding, dont Essilor International détient les 39 % restants. EN BREF

BRESIL: M. Gros, nommé non veau président de la banque centrale. - M. Francisco Roberto André Gros a été nommé président de la Banque centrale brésilienne en remplacement de M. Ibrahim Eris, qui a démissionné en même 'temps que M= Zella Cardoso de. Mello, ministre de l'économie (le Monde du 9 mai). Cette nomina tion doit être confirmée par le Sénat. Il s'agit d'un retour puisque M. Gros avait déjà occupé ce poste sous le gouvernement du président José Sarney. M. Gros, quarantesept ans, a été formé dans les universités nord-américaines de Princeton et de Columbia. - (AFP.)

□ Deux candidats d'extrême gauche à Belfort. — M<sup>∞</sup> Eliane Lacaille (Lutte ouvrière) et M. Gilbert; Guilhem (Ligue communiste révolutionnaire) ont présenté, vendredit 10 mai, leur candidature à l'élection législative partielle organisée, le 2 juin prochain, dans la seconde circonscription du Territoire de Belfort. L'arrivée de ces deux nouveaux postulants porte à neuf le nombre des prétendants au siège de député qu'entend reprendre M. Jean-Pierre Chevènement, maire de Belfort, ancien ministre de la défense. -

de contagion

que les Bourc...

soigner les que ....

en détruisant : en construisant

C'étaient 103

ue gattif bas is

Seurs : il faut con-

casser les mucanisses

sion, recouding

un tissu sacre

exige des mayers

beaucoup de

nation. Mais co.

longue haleine

tardent à se mar

que des résulta-

sont indispersus

her de l'espon au

les Basscier a

bien en peuno de serri -

Pendant (alignated)

On s'aperco:

# Le Monde

# **ABONNEMENTS VACANCES**

Vous n'êtes pas abonné : Renvoyez-nous le bulletin ci-dessous, accompa gné de votre règlement par chèque ou par Carte bleue. Vous êtes déja abonné: Vous n'avez aucun supplément à payer pour que le Monde vous suive en vacances, partout en France métropolitaine. Renvoyez-nous simplement le bulletin ci-dessous sans oublier d'indiquer votre numéro d'abonné.

| { | DURÉE                          | FRANCE                  | ÉTRANGER*<br>(voie normale)                   | Nore de nª    |
|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| - | 3 semaines<br>1 mois<br>2 mois | 170 F<br>210 F<br>330 F | 165 F                                         | 19<br>26      |
|   | « LE<br>1 place, Hul           | MONDE »<br>pert-Beuve-R | AU: (1) 49-80-32-90 ABONNEMEN Abry 94852 Ivry | -sur-Seine    |
|   | l .                            | EMENT VACAN             | CES: DURÉE                                    |               |
|   | VOTRE ADRESS                   |                         | ··.                                           |               |
| 1 | NOM                            |                         | PRÉNOM                                        |               |
| 1 | N                              | . RUE                   |                                               |               |
| ١ | CODE POSTAL                    | ·                       | VILLE                                         | <del></del> _ |
| ١ | PAYS                           | <u> </u>                |                                               |               |
|   | ● N+ CB LLL                    | للبللل                  |                                               | ARTE BLEUE    |
|   | Expire à fin                   | Sign<br>oblig           | eture                                         |               |
| 1 | VOTRE NUMÉRO                   | O D'ABONNÉ (si          | i vous êtes déjà abon                         | 0 <b>6</b> )  |

111 MON 04 Sur minitel 3615 LEMONDE code ABO

l'amendement déposé par le gou-vernement à l'article 8 du projet de Dimanche 22530 "J'AI DIX ANS!" LA FOLLE HISTOIRE DE LA F.M. 13 ÉPISODES RADIO JUSQU'AU 30 JUIN Le Monde

Le Golfe en questions

Depuis la fin de la guerre du Golfe, nos lecteurs se posent, et continuent de nous poser des questions sur la genèse de la crise ausai bien que sur le déroulement des opérations, sur les débats qui ont agité l'état-major américain comme sur les tenants et aboutissants de l'attitude française, sur le degré de surestimation des forces trakiennes par les costisés, ou encore sur l'opportunité pour ces demiers de poursuivre a guerre terrestre jusqu'à Bagdad. Nombre de ces questions se posent en termes nouveaux, à travers les révélations qui sont intervenues depuis l'arrêt des combats.

Le Monde consacrera chaque jour de la semaine prochaine, à partir de lundi, une page permettant de répondre à ces questions et de dresser, à ce jour, un état des lieux aussi précis que possible.

حكنا من الاحل